# Supplément «Sans visa»

n don ruineus

tand

relati

w fewer!"

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 1991

Alors que l'armée fédérale s'apprêtait à attaquer massivement la Croatie

#### La quadrature du cercle

COMMENT espérer ramener ls pelx en Yougosisvie feu et que l'armée fédérele Crostie? Tant que, de part st d'autra, l'absurde solution par les armes sera privilégiée l'avé-

Faut-il mettre au point une aldes aconomiques euro-péennes), dont ou sait, de toute façon, qu'elles aussient peu de chances d'aboutir à des résultats rapides? Quant aux embergos sur les livraisons d'armes, on ne sait que trop qu'ils peuvent être contournés. Une reconnaissance de l'indépendance de la Slovénie non plus, à ce stade, de nature à

A France et l'Allemagne

On ne peut tolerer le poussités de catte guerre sele à quelque deux heures d'avion de Paris, mais les bouze que, malheureurement, étalé, une fois de plus, jeudi 19 septembre, à La Haye, laurs divisions, et donc feur impuissance. Et la eltustion paraît bien bloquise : le conférence de pair, polaidée per lord Carrington a dels sispendu ses traveur. À la difference de ses participaints sinvière et croate. Elle devrait republie en espoir que les mans de la montre firm, participaints sinvière et croate. Elle devrait republie est une sepoir que les mans de la constitue de la feue de la fedération de la faire le conseil de sécusion de participant de la fédération yougoelave, M. Stipe Mesic (croate) avait déjé fait une sécusion le présidence cultégiale à Beigrade – siait sti jugés irrecevable per lorgalisation internationale.

Que pourre faire le Conseil de

ble par l'organisation hiternationale.

Cue pourra taire le Comeil de séculté? Donnes mandait l'Europe de régler le conflit par un déploiement de forces en Yougoslavie — ce qui suppose un minimum d'entente des Douse. Ou décider d'envoyer prissant contingent de l'ONU, composé de troupes de pays qui souhaitent y participer ell ne peut être question, en tout cas, de commencer à parler des frontières intérieures de la Yougoslavie, ni du statut des minorités avent un arrêt définitif des hostilités. L'armée tédérale et les dirigents de la Serbie, qui se terguent d'être d'euthantiques Européens, comprendront-ile Européans, comprendront-ile enfin qu'uns place en Europa exige sujourd'hul un minimum



# Le Conseil de sécurité des Nations unies est saisi de la crise yougoslave

M. François Mitterrand e demandé, ven- affaires étrangères des Douza avaient exclu la dredi 20 septembre à Weimar, avec l'accord veille à La Haye l'hypothèse d'une intervende l'Allemegne, que les Netions unies se sai- tion militeire européenne dens l'immédiat. sissent «sans délai» du conflit yougoslave : Vandradi, d'imposantes forces blindées fédé-«L'ONU peut et doit intervenir evec l'autorité qui est la sienne. Elle peut mandater ou soutenir l'action de la Communauté, ce qui nous déploiement semblait indiquer une attaque donnerait plus de force y Les ministres des-imminente.

A La Haye, jeudi 19 sep- la CSCE pour tenter de rétablir tembre, les ministres des affaires la paix. Le Canada a demandé étrangères des Douze n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le principe de l'envoi d'une force de paix européenne en Yougoslavie. Ils ont demandé à l'Union de l'Europe occidentale (UEO) d'étudier la possibilité de remorcer la mission des observateurs européens, qui est conditionnée « à un cessez-le-feu

effectif ». Les Douze ont solennellement rappelé à cette occasion que le dernier accord, signé mardi à igalo; constituait « la dernière chances pour une désescalade et un arrêt des combats, ils se sont déclarés favorables à la proposition franco-allemande de recher-

à faire tout leur possible « pour rendre la vie difficile » à la colonne blindee fédérale signalée

sur l'autoroute Belgrade-Zagreb, noos a déclaré, jeudi soir 19 sep-tembre, le ministre croate de l'in-

formation, M. Branko Salai. Il n'a toutefois pas précisé le rythme de progression de cette «force formi-dable», tout en assurant que « des mesures ont été prises pour y faire face ». Vendred! matin, les

convois de chars, canons tractés et camions de transport de troupes, s'étaient arrêtés à la frontière de

la Slavonie, dans l'est de la Croa-

La nouvelle du départ de cette colonne pour la Croatie intervient alors que l'on note un dureisse-ment dans la position de Zagreb,

qui semble soucieuse d'adopter

Ce soir à "Caractères"

lean-Marc Roberts

Monsieur Pinocchio

une rénnion d'urgence dn Conseil de sécurité. Par ailleurs, la conférence de paix, présidée par Lord Carrington, a suspendu ses travaux pour une semaine. En Allemagne, où il poursui-

vait vendredi son voyage officiel dans les nouveaux Lander, M. Mitterrand a obtenu l'assurance du chancelier Kohl que ce dernier ne prendrait désormais aucune initiative individuelle à propos de la Yougoslavie. A Belgrade, le premier

ministre fédéral, M. Ante Markovic, a sévèrement eritiqué, jeudi, le comportement de l'armée populaire, qu'il a accusé onvertement de sontenir la

Snsak; un homme considéré

comme plus «dur» que son pre-

décesseur, sont un signe de cette

radicalisation qui affecte aussi une

bonne partie de la population croate. M. Bebic a été écarté à la

suite d'une bévue commise à pro-

Le réquisitoire de M. Markovic

pages 3 et 4

La crise vue de l'ONU

Lire aussi -■ Désuriori auropéenne

par CHRISTIAN CHARTIER et PHILIPPE LEMAITRE

PAT FLORENCE HARTMANN

per SERGE MARTI

« yougoslave », a-t-il ajouté, en réclamant la démission du ministre de la défense, le général Veljko Kadijevic, et de son adjoint, l'amiral Brovet. Certains observateurs, dans la

cause serbe. Elle n'est plus

rales avaient pris position non loin des villes

de Vukovar et Vinkovci, en Croatie. Ce

capitale fédérale, n'excluent pas un coup militaire dans les prochains jours. Une impressionnante colonne de blindés, de canons autotractés et de véhicules de transport de troupes, avait quitté Belgrade, le même jour, en direction de la Croatie.

Vendredi matin, le convoi s'était arrêté à quelques dizaines de kilomètres de la ville de Vukovar, théâtre de violents combats depuis plusienrs

#### La radicalisation des Croates

limogeage mercredi du ministre de la défense, M. Luka Bebic, et côte adriatique par lord Carring-ton. Il a, dès l'amnonce de cet son remplacement par M. Gojko accord, et sans attendre de amples informations, donné l'ordre aux forces croates de cesser trêve était prévue pour n'entrer en vigueur que le lendemain à midi...

> violente réaction du président croate, M. Franjo Tudjman, et a coûté son poste à M. Bebic. Un officiel qui a tenn à conserver l'anonymat a toutefois clairement indiqué que cet incident avait sur-tout servi de prétexte, car depuis un certain temps le ministre de la défense était considéré à Zagreb comme trop «indécis», trop "mou", et pas assez bon organi-

Cette erreur a provoqué une

YVES HELLER Lire la suite page 4

#### Réclamant un référendum sur la nationalité

# M. Giscard d'Estaing déplore l'«invasion» de la France

Dans un article sur l'immigration an France publié par « le Figaro-Magazine » du samedi 21 septembre, M. Giscard d'Estaing propose de substituer au principe du « droit du sol » celui du « droit du sang » pour l'acquisition de la nationalité française. L'ancien président de la République, qui se dit favorable à l'organisation d'un référendum sur la nationalité, estime que «le type de problème» auquel la France sura à faire face «se déplace de celui de l'immigration vers celui de l'invasion».

#### Mots

par Bruno Frappat

L'ancien président de la Républiqua françaiaa n'ast pas homma à parler sans avoir consulté les maillaurs dictionnaires. Il l'a fait avant de clore le débat sur l'«immigration» pour ouvrir celui de l'einvesion». Ca glissament lexicologique s'opère à dessein. Il ne résulte pas d'un emballement, d'un lapsus rattrapable, maia d'una

les caméras de la France pour urnes. Le droite ne combat plus sas idéas : alla las raprend, dans un double mouvement de rapine et d'hommage. L'an prochain, après les odeurs senties par l'un et l'invasion dite par l'autre, quoi? Les barbares, les sauvages? Les mots dérapent quand l'esprit abdique.

tatié au «château», il convoque

LA NOUVELLE QUESTION LE PEN

volonté. Naguère, à peine ins-

par ALAIN ROLLAT, page 8

## L'enquête sur le meurtre de Chapour Bakhtiar



# La France du doute

#### Malgré la sinistrose ambiante, 1992 ne sera pas forcément l'année de tous les malheurs

par Michel Brulé et Albert Merlin

Les Français broient du noir. La courbe du moral national, qui n'avait cessé de s'élever de 1984 à 1989, a replongé depuis un an, à l'exception d'un vif sursaint au moment du dénouement victo-rieux de la guerre du Golfé. Les enquêtes de l'INSEE confirment la morosité ambiante : qu'il s'agisse du niveau de vie ou de l'emploi, le pessimisme s'accentue, et le profil des courbes est tel qu'on se croirait revenu cinq ou six ans en arrière (1).

Mais ce qui est surtout préoccupant, c'est que les Français sont « leaders » en matière de pessimisme. Dans les enquêtes auprès des ménages européens récapitulées à Bruxelles, les derniers pointages de l'indicateur de confiance placent la France au tant des difficultés économiques

Le moral politique hexagonal n'est guère plus réjouissant. Dans le dernier tableau de bord mensuel BVA/Paris-Match, les Français sont deux fois plus nombreux à se déclarer mécontents de la façon dont le pays est gou-

verne qu'à s'en dire satisfaits. Bien sûr, il faut tenir compte du tempérament national : il est apparemment aussi malaisé de faire dire aujourd'hui aux Français citadins que les choses vont bien qu'il l'était hier de faire admettre à leurs ancêtres paysans que la récolte de l'année comblait leurs espérances.

Un coup d'œil sur ces archives de l'hnmeur nationale que constitue la revue Sondages est

(1) Cl. Claude Fontaine, in «Chroniques Serteis» du 15 juillet 1991. l'institut BVA, Albert Merlin est économiste d'entreprise.

#### L'UAP assure son contrôle sur Sun Life

La numéro un français du naire sud-africain da l'assureur britannique. page 25

M. Mitterrand en Allemagne

La président de la Républiqua accapta l'élaboration d'un calendrier conditionnel pour les pays demandant à adhérer à la CEE. page 6

Gamisons supprimées M. Joxe confirma cinquante

SANS VISA

■ La Mongolia sans faucille ni marteau. . La Gouttad'Or. - Saint-Nazaire, quai das lumiàres. - Jaux.

pages 17 à 24

A L'ETRANGER: Applica. 4,50 DA; Narroc. 8 DH; Turkine. 750 m.; Alemegne. 2,50 DM; Ausriche. 25 SCA; Balgique. 40 FB; Ceneds. 2,25 S CAN; Ansiles-Réunion. 9 F; Cone-d'Ivoire. 466 F CFA; Denemark. 14 KRD; Espagne. 190 PTA G.B., 25; Q. Grico; 220,27; Inlands. 1,20 £; Inste. 2 200 L; Lucerthourg. 42 FL; Norvège. 14 KRN; Pays-Bas. 2,75 FL; Portugal. -170 ESC; Sénégal. 450 F CFA; Suèse. 1,90 FS; USA (With. 25; USA (With. 25; USA (With. 25) CRI.; Partugal. -170 ESC; Sénégal. 450 F CFA; Suèse. 1,90 FS; USA (With. 25; USA (With. 25) CRI.; Partugal. -170 ESC; Sénégal. 450 F CFA; Suèse. 1,90 FS; USA (With. 25; USA (With. 25) CRI.; Partugal. -170 ESC; Sénégal. 450 F CFA; Suèse. 1,90 FS; USA (With. 25) CRI.; Partugal. -170 ESC; Sénégal. 450 F CFA; Suèse. 1,90 FS; USA (With. 25) CRI.; Partugal. -170 ESC; Sénégal. 450 F CFA; Suèse. 1,90 FS; USA (With. 25) CRI.; Partugal. -170 ESC; Sénégal. 450 F CFA; Suèse. 1,90 FS; USA (With. 25) CRI.; Partugal. -170 ESC; Sénégal. 450 F CFA; Suèse. 1,90 FS; USA (With. 25) CRI.; Partugal. -170 ESC; Sénégal. 450 F CFA; Suèse. 1,90 FS; USA (With. 25) CRI.; Partugal. -170 ESC; Sénégal. 450 F CFA; Suèse. 1,90 FS; USA (With. 25) CRI.; Partugal. -170 ESC; Sénégal. 450 F CFA; Suèse. 1,90 FS; USA (With. 25) CRI.; Partugal. -170 ESC; Sénégal. 450 F CFA; Suèse. 1,90 FS; USA (With. 25) CRI.; Partugal. -170 ESC; Sénégal. 450 F CFA; Suèse. 1,90 FS; USA (With. 25) CRI.; Partugal. -170 ESC; Sénégal. 450 F CFA; Suèse. 1,90 FS; USA (With. 25) CRI.; Partugal. -170 ESC; Sénégal. 450 F CFA; Suèse. 1,90 FS; USA (With. 25) CRI.; Partugal. -170 ESC; Sénégal. 450 F CFA; Suèse. 1,90 FS; USA (With. 25) CRI.; Partugal. -170 ESC; Sénégal. 450 F CFA; Suèse. 1,90 FS; USA (With. 25) CRI.; Partugal. -170 ESC; Sénégal. -170 ES

par Jacques Lévy

ECOUTE du Sony sur du Sony: un enregistrement d'Alban Berg dirigé par Pierre Boulez sur un Diseman. Le Japon ne serait-il capable que de « mettre en boite » la culture des autres? En fait, ce pays se situe.
contrairement à des préjugés
tenaces, à un rang tout à fait
enviable dans bien des domaines de la création : dans les arts «purs», doit-on eiter le cinéma (Kurosawa, Mizoguchi, Oshima et combien d'autres!), la littérature (Kawebata et des dizaines d'autres qui n'ont pas eu le prix Nabel)? Dans les arts du «quotidien», que dire de la haute couture (Renzo. Yamamoto...), de l'architecture (Kenzo Tange) ou du design industriel (dans l'électronique grand public et l'automobile, par exemple! Ou de la cuisine japo-naise, qui, contrairement à l'américaine existe et influence fortement la eréativité culinaire fran-

Que reproche-i-on aux laponais! De ne pas avoir de culture ou de souffrir comme nous de la sous-culture de masse que les Etats-Unis (d'où viennent aussi de véritables créations) exportent dans les segments les plus bas du marché? Leur en veut-on de n'être pas assez commerçants dens ce domaine et de n'avoir à vendre qu'une somme toute européenne de la culture? Et, au passage, faut-il se résigner à ce que le mot culture désigne désormais ce qu'abhorrent les gens cultivés? Ce qui est finalement le plus ridicule dans l'anti-japonisme primaire, c'est l'anthropomorphisme appliqué au Japon tout entier. Ce pays serait anime d'une volonté unique, occulte et maléfique, de conquête,

soumoise parce que silencieuse, du monde; la revanche d'Hiroshima en somme. Il serait peut-être temps d'en finir avec ce genre de stéréotypes. Le Japon est une société, qu'on

se le dise! La vic politique a'y est pas un modèle de démocratic, mais la notre non plus et, par exemple, l'autonomie des collectivités locales et la gestion des grandes villes par des organismes élus y sont beaucoup plus avancees que chez nous.

Les modèles familiaux Japonais sont archaïques? C'est vrai, mais

ils l'étaient aussi chez nous il y a peu et les femmes japonaises sont en train d'avancer au moins aussi vite vers l'égalité, dans l'emploi comme dans la vie privée, que nos sœurs allemandes (qui luttent tou-jours pour un droit réel à l'avorte-ment] ou italiennes (qui ont un

taux d'activité bien inférieur à celui du Japon) sans parler des Irlandaises ni des Polonaises. Si nous voulons - et probablement. nous le pouvons - « valider » le modèle de développement européen dans le monde entier, commençons par mieux connaître ceux à qui nous nous adressons. La caricature, reflet de l'ignorance d'autrui, relève de l'Europe des clochers, qu'il faut à tout prix maintenir dans son rôle folklorique, et non de l'Europe de l'intelligence. L'avenir n'appartient ni aux cigales ni aux fournis, mais à le chouette, qui obscrve, et eu dauphin, qui sympathise.

> Jacques Lévy est géographe, cherchaur au CNRS, maître de conférences à l'institut d'études politiques de Paris.

TRAITLIBRE

COURRIER

#### Retour des Khmers rouges

Grâce à le médiation des Nations unies et notamment, selon votre correspondant, au \* rôle central » joué dans les négociations par la France, un eccord de paix serait en vue. Un «régime de démocratie libérale» sereit mis sur pied eu Cembodge que présiderait le prince Norodom Sihanouk, et dens lequel les Khmers rouges euraient quelques portefeuilles.

Lequel Narodom Sihanouk. après avoir considéré qu'il ne convenait plus de feire de le peine aux Khmers rauges en continuant à qualifier de «génocide a leur comportament récent, estime que «la tragédie du Cambodge appartient au passé», et, pour l'instant, toujours selon votre carrespondent, s'inquiète surtout de la réhabili-tation de la salle du trône du paleis, a à laquelle il tiendralt particulièrement ». On croit rêver.

Car, enfin, les Khmers muges, bientot rendus eu rang de minis-

tres par les bonnes grâces de la diplometie internationale - et. entre autres, de notre ministre des affairas étrangères, - ce sont bien les auteurs de l'épou-vantable génocide que tout le monde a pu voir à la télévision. La Déchirura, ce sont eux. En Eurnpe, les auteurs, ou

reconnus comma tels, des etrocités de la seconda guerre mon-diale ont été jugés par un tribu-nel international et exécutés. Les responsebles de rang infé-rieur ont été jugés et emprison-nés. Et quarante ans après, un feit touinurs la chasse à ceux qui ont pu s'échappar.

Au Cambadge, les Netians unies, si soucieuses du respect du droit et de la justica, nn l'a vu récemment, appellent les assassins à s'assenir à un gnu-vemement de « démocratie libé-

avait formé un gnuvernement d'union evec les demiers SS et

les rescapés des camps da la mort. Embressons-nous, Folleville, il ne s'est nen passé. Dans quelque temps, natre ministre des affaires étrangères et notre président aurant sans doute l'honnaur et le plaisir d'eccueillir, sur le perron de l'Elyeée, queiquas-unas de ces excellences eux maina rouges. Au nam de la France des drnits de

C'est sans doute cela, la Realpolitik. Je n'ai pes envie de rire. J'appréhende de rencontrer, et d'avnir à regarder dens les yeux, un de ces Cambodgiens qui ant perdu dix ou quinze des leurs dans cette e tragédie qui eppartient au passé».

Il y e des jours où l'on vnudraft s'endarmir paur langtemps, langtemps.... ou devenir

JEAN BRUNET maire adjoint (PS) de Colombes (Hauts-de-Seine)

#### du doute France

Suite de la première page

Une enquête de 1956 nous les montre deux fois plus nombreux à nier la progression de leur pouvoir d'achat, dans les eine années précédentes, qu'à l'admettre. Des signes analogues de pessimisme peuvent être relevés tout au long des années 60, en dépit de taux de croissance qui font aujourd'bui rêver. Notons, en passant, que cette tendance française à la mau-vaise humeur pourrait expliquer, pour une part, la persistance de l'imege médinere de l'économie française à l'étranger; image objectivement injuste, sans doute, meis étonnemment vivace. En cffet, comment espérer que les performances hexagonales (il y en a l) soient appréciées à leur juste valeur si leurs auteurs eux-mêmes font la fine bouche?

Les Français seraient donc faci-lement portés eu pessimisme. Seu-lement, cette finis, le basculement Espagne, de 44 pour 43; en Alle-magne les proportions sont com-plètements inversés: 61 pour 33 l

Comment expliquer ce découra-gement des Français? On invoque naturellement la conjoncture éco-nomique. Elle a'est certes pes enthnusiasmante, mais le coup de massuc repéré par les enquèles semble démesuré par rapport à la pause conjoncturelle. Imaginnus un visiteur extraterrestre dépourvu de toute indication sur l'économie réelle, et ainsi conduit à s'appuyer sur les seules enquêtes d'opinion : comment ne concluerait-il pas au basculement de la France dans la

paupérisation? Naus, nous avons les indices. Ils nous rappellent tous les jours que la France connaît, certes, un raientissement de sa croissance, des rctards et des snuffrances, mais que rien, dans tout cela, no préfi-gure une Berezina économique.

Voyons les revenus des ménages. Pnur sur, nous no sommes plus aux temps ginneux de 1950, avec, au bout de l'année, un pouvoir d'achat en hausse de 3,6 %. On est passé à un taux de croissance réduit de moitié; c'est pénible, mais en aucune manière on ne saurait parler de baisse.

#### Du rose au gris

Passons à l'inflation : au début de cette année, les sceptiques étaient légion : rester aux alentours de 3 % l'an paraissait quasi impossible. Pourtant c'est le score actuel et, dans l'ensemble, 1991 confirme les bons résultats des années antérieures. Quant au niveau de la production, l'indice INSEE, après une priinte à l'eutrimne 1990, accuse un léger repli début 1991, puis se stabilise alors même qu'on est en picine guerre du Golfe, dont on sait le coup qu'elle a porté à l'industrie aulamobile. Cet impact négatif eyant disparu, le profil redevicat meintenant legerement

Reste l'emploi, plus préoccupant il est vrai. En farte heusse de 1986 à 1990, la courbe des effec tifs salariés a enlamé un net ralentissement à partir du printemps de 'an dernier, pour revenir à le croissance zero au premier trimestre de 1991, suivie d'une amorce de baisse au second (-0,2 %). Ce chaud et froid est certes difficile à supporter, mais il faut se rappeler la periode 1980-1985, autrement calamiteuse, où le désespoir s'ins-

tallait, période durant laquelle les effectifs salaries n'avaient pratiquement pes cessé de plunger, année après année ! N'empêche que le refroidissement actuel est visiblement très mai vecu,

Diagnostic final; eu tatal. durant les douze derniers mois, le tableau de bard est passé du rose eu gris, pas au noir. D'ailleurs, les Français n'ont pas diminué leur cansommatian, globalement par-lant. Mais ils consomment tristement et sont rongés par le doute.

Ils ont peur. Pourquoi?

L'explication « conjoucturelle »
étant manifestement insuffisante,

faut-il « psychanalyser » les Fran-cais : n'y eurait-il pas, au-delà des pics et des creux de l'activité, une accumulation de frustrations, dont la récente inflexion conjoncturelle eurait simplement déclenché l'extériorisation?

#### Le coin fiscal "

Revenors à l'essentiet : l'évolntion du ponvoir d'achat sur longue période et l'insertion sur le marché du travail. Sur le point manière un le bien-être matériel); la dernière de l'OCDE qui la France. étude de l'OCDE sur la France nous souffle une voie de recherche revenu, on raisonne le plus souvent sur des statistiques globales, sans faire le partage entre ce qui relève de la libre appropriation el ce qui relève de l'empilage des prélèvements fiscaux et snciaux. L'OCDE s'est livrée à ce calcul pnur les travailleurs du sectent privé : si, partant du salaire brut (première ligne de la feuille de paie), na déduit les divers éléments du « coin » fiscal (somme des impôts et surtout des cotisations sociales), on trouve que le revenu résiduel est demeuré quasi stagnant depuis quinze ens. En francs constants, il y a même cu une légère baisse (2). Qui le sait?

Qui le dit?

Qui le dit?
L'étude de l'OCDE ajunte que cet effet de « coin » fiscel et social, reliet de la montée des prélèvements obligatoires, continue à s'élargir en France alors qu'il a tendance à diminuer chez nos voisins européens. On sait d'ailleurs que la France n'a guère bénéficié de la vague de détente fiscale de l'Occident. Taux marginaux élevés et nouveaux impôts sur le patrimoine à un bout de l'échelle des revenus, nouveanx prélèvements sociaux à l'autre bout du spectre, chacun en prend pour son grade.

Que tnut ecci eit enntribué, année après année, à l'accumula-tion d'insatisfactions croissantes, on peut le présumer. En surface, la répartition entre revenus primaires et transferts sociaux est un problème technique. Au fond des choses, c'est un choix de société, ni plus ni moins, Qui posera eafin le problème en termes clairs?

Point numero denx: Comploi, dont on vient de rappeler le poids psychologique. Voici quinze ans que ce thème est, de très loin, la priorité assignée par les Français à leurs gouvernements successifs. Or les résultats sont maigres, ou en tout cas perçus comme tels. L'opi-ning y vnit, à tort ou à raison, le signe d'une impuissance prolongée des dirigeants de tous bords, et cela pese lourd dans l'inquiétude et finalement l'angoisse qui se sont installées dans le cour des Fran-çats. Cela s'apeise quand la canjancture est brillante, mais renaît de plus belle au moindre à-coup : on vient encore de le

Voilà pour le passé et le présent. Mais l'evenir ? Pourquoi le voir systematiquement en nnir.? Là aussi, on ne peut pas dire que les politiques et plus généralement les classes directantes, soient tout à fait innocedts. Peut-on vraiment s'étonner de vnir l'inquiétude

monter a mesure que se profile l'échéance 1993, quand tent de voix nous expliquent que la « com-pétition économique, c'est la guerre » ? Les métaphores guernères sont-elles de nature à rassérener, à l'approche d'une date où la concurrence va se renforcer au sein de l'Europe des Douze? Et comme le consommateur est souvent le grand ebsent du débat politique national, on entend plus souvent parier, a propos du libre échange, des menaces qu'il recèle que des bienfaits qu'il peut apporter. Ne risque-t-on pas, à la longue, d'oublier que l'échange économique est un jeu à somme positive? Tnut le contraire de l'affrontement guerrier auquel on le compare si souvent.

Qui pourrait soutenir qu'il faut revenir aux recettes étatiques pour pescr sur les évalutions sectorielles? Les déconvenues ont été assez nombreuses - et coûteuses pnnr nons rappeler les risques d'une telle voie; les succès allemands, qu'on cite volontiers en exemple, saggérent and la rompéti-tivité commence d'abord par le respect des règles de l'écommie de marché et du mécanisme des

On sept bien que ces chnix sont cruciaux, et qu'ils pesent de tout lective. Mais ce n'est pas tout. A ces préoccupations économiques s'ajnutent les inquiétudes, explicites ou non, que suscite le pro-blème de l'immigration, avec toutes les consequences possibles sur l'emploi, l'habitat, la sécurité sociale et bien d'eutres encore.

Résultat les Français recommencent à faire des complexes. La compétition industrielle, les Japonais, le grande Allcmagne, les immigrés, tout cela est décidément trop lourd, trop compliqué. On n'y errivera pas... On n'y arrivere pas... On peut penser que ce conp de déprime est très excessif, que c'est dommage, et sans doute dan-gereux. Mais c'est ainsi. Qui tronvera la clé pour mieux comprendre les Frençais et pour les revigorer? Chaque jour compte.

MICHEL BRULE et ALBERT MERLIN

(2) OCDE, « Etudes économiques »,

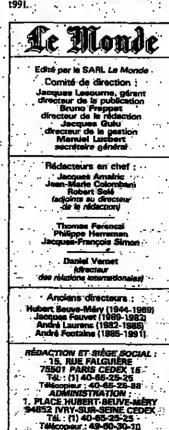

LANCIA Y10**EPSILON** 



46.900F Votre première Lancia.

Pour ce prix elle est équipée en série, de vitres teintées. d'un essuie-glace arrière, d'une hunette arrière dégivrante et d'une baûe 5 vuesses. Vatre première Lancia méritait bien un équipement de l'eclasse. Prix tarif au 2.9.91. A.M. 92.



AUJOURD'HUI, POURQUOI SE PRIVER D'UNE LANCIA?

Volre concessiannaire Lancia: 3615 Lancia.

Le plus perior

Manager : The Manager

Sec.

• Le Monde • Samedi 21 septembre 1991 3

# Le rejet, par les Douze, d'une intervention militaire immédiate constitue un échec pour la France et l'Allemagne

de nos envoyés spéciaux

A l'initiative des ministres croete et stovène, la conférence de paris convoquée par la Communaoté européenne a décidé, jeudi 19 septembre, de suspendre ses travair, «Nous ne quittons pas la conférence, mais cela n'a aucun sens de consimier à débattre loi à La Haye, alors que sur le terrain le cessez-le-feu est rompu et que les combas font rages, a commenté M. Z. Separovic, le ministre des affaires étrangères croate.

Lord Carringson, qui préside la conférence, ne désespère cependant pas d'amener encore les différentes parties yougoslaves ayant signé Pac-cord du 17 septembre à Igano à res-pecter le cessez-le-feu et à l'imposer aux troupés qu'elles contrôlent. Il s'est donné grosse modo une semaine pour tenter de faire abouir cette ultime tentative. Faute d'y par-

cette ultime tentative. Fante d'y par-venir, la conférence serait alors bel et bien morte.

Dans cette ambiance peu propice, les Donze, freinés par les Anglais, ont adopté une déclaration de portée minimaliste. Il n'y est pins question, comme dans le texte de la prési-dence néerlandaise on dans celui-tendu public le matin même par le président Mitterrand et le chancelier président Mitterrand et le chancelier Kohl, de déployer aux confins serbes et croates une puissante force d'inrecrosses une pussente force d'in-terposition composée de plusieurs miliers d'hommes, mas bien plus modestement de dépècher quelques unités afin de protéger les observa-teurs de la CEE pour leur permettre d'accomplir leur mission.

Un groupe de travail de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) va se téunir à partir de lundi pour définir les modalités de cette action. Les Douze se retourseront la semaine prochaine à New York en mange de la session des Nations ames afin de décider comment poursuivre leurs efforts de médiation.

efforts de médiation.

En se réunissant une apporte fois pour évainer le sultaine en Youtes les louises les leurs pour évaines le réprésent pour objectif de dynamises, voire de relancer le préécasus de pair duaranté fruit beures après que lord Carrington, le président de la conférence de La Haye, eut arraché in accord de cas-

chance, mais bafone. Ils ont choose.

L'échec de la présidence nécriandaise de la CEE, qui préconisait l'envoi d'une force d'interposition sous la bannière de l'UEO, est patent. Il s'était dessiné au fil des jours précédant la réunion des ministres des affaires étrangères, et il a été consomme. Le tissie même de « force de mainten de la paix», ne figure pas dans la décharation finale des Douze qui parte simplement de leurs « efforts de indiante de paix». Paris et Boun ant épièment essuré un revers diplomatique cussum.

Le plus petit désominateur commune mesure entre l'ambilion exprimée dans l'initiative finance, allemande de Berlin et la démarghe extremenent prudente et progressive finalement reteme par les Douze une forme éducorée: la France estimait que le moment des la conflicte et la démarche extremenent prudente et progressive finalement reteme par les Douze d'exprimer leur volonté de saisir PONU, et la déclaration france-allemande, y croyait. An dire de M. Daniel Beruard, son porte-parole, il déploya ses efforts an début de la rencourre pour « complèter et améliorer» le projet de la présidence nécrtandaise demandant que figure dans le texte un accord de paix en Yougoslevie. M. Hans-Dietrieh Genscher, plus préparé par M. Van den Broeke la l'idea des annume des cherchier le sontien des nouveil son allemande, y croyait. An dire de M. Daniel Beruard, son porte-parole, il déploya ses efforts au déclaration france-allemande de la rencourre pour « complèter et améliorer» le projet de la présidence nécrtandaise demandant que figure dans le texte un accord de paix en Yougoslevie. M. Hans-Dietrieh Genscher, plus préparé par M. Van den Broeke allait dans le même sens que la déclaration france-allemande, y croyait.

M. Dougias Hurd, appuyé par ses collègues danois et portugais à ridée d'une force d'interposition, faisant implicitement référence à l'expression de la CNE au travers du Rounce des communes des time faction de la consense de la CNE de la consense de la CNE de la consense de la consense de la consense de l

747 ------

Automotive

ا و مهيار د د مهيار

And the second

2.34

---

et de la communanté internationale dans son ensemble». Mais, plus que celui de tel ou tel pays, l'échec enregistré à La Haye est l'échec collectif d'une Communanté qui a préservé son unité en trouvant le plus petit dénomine teur commune entre le volontarisme des uns et la réserve des autres. Le résultat est un compromis paradoxal, puisque la réunion des Douze, convoquée avec un sentiment d'ungence, a débouché sur une décision de temporisation.

Presant ainsi le risque de suggèrer

Prenant ainsi le risque de suggèrer un ralentissement, sinon un certain enlisement de leur action diplomati-que, les Européens donnent l'impres-sion de freiner leur effort et de vouloir s'adapter au tempo finé per les Yougoslaves eux-mêmes. Ce n'est peut-être pas un hasard si les Euro-péens se sont accordé un répit de quelques heures, seulement sprès que la conférence de La Haye ent décidé de suspendre ses travaux jus-qu'à l'établissement d'un cessez-le-feu.

Lors de la deuxième séance plé-nière de la conférence, la Slovénie et mière de la conférence, la Slovénic et surtour la Croatie ont estimé qu'il était vain de continuer à parier tant que les armes ne se seraient pas tues. La Serbie à également recomm que « le succès de la conférence dépend de la situation en Croatie». Prenant acte de ce consensus dans l'analyse, lord Carrington à décidé de laisser aux parties au conflit un délai de cinq à sept jours pour parvenir à appliquer le cessez-le-feu signé en début de semaine à Igalo.

#### Le non des Britanniques

Lord Carrington et, dans la foulée, les Européens, veulent coure que les Yougoslaves ont encore la volonté politique de s'entendre, Mais les obstrangères a souliané qu'un cessez-le-feu dépendait de la capacité des signalaires à faire respecter leurs ordres pair lears subordonnés. La fronte a soulaité que les Européens déploient une force d'intervection pour ampener le paik, alors que la Serbie à une nonvelle fois rejeté toute présence militaire étrangère en Yougostavie: « Une force de paix qui entre dans un pays sons son accord chance », mais baloué. Ils ont est une force almasion», a déclaré échoné.

# Courtoisie et diplomatie

français et étrangers une répu-tation aussi flatteuse que celle sade de França à La Haye, de l'Arlésianne : on annonce rédiet à un rôle de petit télégra-toujours qu'ils vont venir « brie-phiste apeuré : Ainsi le conseilfers la presse mais on ne les ler de presse n'a-t-il pas cru voit (presque) jamais. Surtout opportun de prévenir les nompes lorsque lee propositions breux joornalistes que ni

Cas, jeudi 19 septembre, où ni
M. Dumes ni M. Bermard ne
contrant utile de verir commenter le résultat de la réunion de
La Haye. Tandis que les ministres allemend, belge ou néerlan-

Au cours des réunions euro- dals donneient des conférences françaises sont rejetées par les M. Dumas ni M. Bernard partenaires de la CEE. n'apperativaient joudi soir. Pour-Ce fut une nouvelle fois le tant, vu le sort réservé par nos cas, jeudi 19 septembre, où ni partenaires à la démarche fran-

Irlande du Nord: a'll est facile d'en-voyer des hommes, il est plus difficile de les faire reventre, expliqua-t-il. Peut-être parce que les antres d'accord entre eux sur ce qu'il fellair entreprendre, l'invitation à la pru-dence formulée par les Anglais fut très vite entendue: «Le texte adopté est plus que satisfaisant», commenest plus que satisfaisant», commen-tait alors cruellement un porte-parole du Foreign Office. Les Français,

#### Création d'un groupe de travail

Dans la foulée, les ministres des affaires étrangères et de la défense des neuf pays de l'UEO (les Douze de la CEE moins le Danemark, la Grèce et l'Irlande, qui avaient cepen-dant été invités à envoyer des observateurs, de même que la Turquie et la Norvège) décidèrect eo moios d'une heurs la création d'un groupe de travail dont le mandat est d'examiner comment assurer une protec-tion efficace aux observateurs de la CEE : avec combien d'hommes? Disposant de quels moyens logisti-ques ? De quel armement ? Le groupe fera rapport dans les meil-

a C'est une question de jours; à partir du rapport, des décisions poli-tiques aurons à être prises. Si les experts proposent des modalités cré-dibles et si les Yougaslaves acceptent ce renforcement de nos activités, je ne crois pas que nous aurons beau-

coup as afficiales a nous entendres, a commenté M. Gny Coëme, le ministre belge de la défense, refusant de considérer que l'Europe baissait les bras, mais reconnaissant qu' ell avait fallu faire la synthèses entre la position franco-allemande et celle delle accommende de celle delle accommende dell déjà exprimée deux jours plus tôt par M. John Major.

La semaine à venir pourrait être déterminante, pas seniement sur le terrain, mais aussi sur celui, pour-tant bien chahmé, de la diplomatie. Les Douze ont eu le sentiment de donner une semaine à lord Carrington, qui réclamait un tel répit pour saover l'accord d'Igaio. La prési-dence nécriandaise, la France, l'Ita-lie, d'autres, s'efforceront durant ce délai de convaincre Belgrade de lever son veto à la venue de mili-

Des ecotacts seront pris aux Nations unies, mais aussi avec les Etars-Unis et l'URSS, pour obtenir un appui international à la tentative communautaire. En attendant le rapport de l'UEO, les Donze s'emploie-ront peut-être à mieux accorder leurs volontés. S'ils o'y parviennent pas, l'étape suivante consistera, les Francais l'ont annoncé, à saisir le Conseil de sécurité pour qu'il envisage une intervention plus directe des Nations unies dans la crise. Une démarche qui illustrerait cette fois, de manière définitive, l'échec de la médiation

> CHRISTIAN CHARTIER et PHILIPPE LEMATTRE

#### La mise en garde de la CEE

Dans una déclaration com- durable doit êtra accepté par mune publiée à l'issue de leur réurison à La Haye, les Douze ont chargé l'Union de l'Europe occidentale (UEO) d'emplorer toutes. les formilles permettent d'aider la mission des observataurs européens en Yougoslavis et de rendre plus efficace leur contribution à l'effort de pacifications.

Les Douze affirment « qu'aud'observation un cessez-le-feu · (AFP.)

toutes les parties yougoslaves». ils ont, d'autre part, demandé à toutes les partias yougoslaves de ene pas s'angager dans des sections politiques ou militaires qui puissent nuire aux travaux de la conférence sur la Yougoslavies, ouverte-le 7 septembre à La Haye. L'accord de cessaz-lefeu obtenu à igalo, le 17 sep-tembre, «représente la demière envisagée [en Yougoslavie] et la violence et un anêt des comqu'avant de renforcer la mission bats », insiste le communiqué. -

#### La France demande que les Nations unies soient saisies «sans délai»

Le président de la Républiqua française, M. François Mitterrand. a demandé, vendredi 20 septembre, à Weimar, que les Nations unies se saisissent « sans délais du conflit yougoslave. Le Canada avait demandé, jeudi 19 septembre, la réunion d'urgence du Conseil de sécurité, estimant que la détérioration de la eituation représentait un risque pour la paix et la sécurité des autres pays. L'Allemagne est favorable à cette convocation.

all est absolument urgent que les Nations unies soient sais et prennent position », a déclaré M. François Mitterrand. «L'ONU peut et doit intervenir avec l'autorité qui est la sienne. Elle peut mandater ou soutenir l'action de la Communauté, ce qui nous donnerait plus de force» dans le règlement du conflit yougoslave. Le président Mitterrand a toutefois observé que si l'ONU « estimait ne pas avoir à s'en mêler, la Communauté devrait continuer à considérer que c'est son devoir d'intervenir dans cette affaire». « De toute manière, il vaudrait beaucoup mieux que l'ONU puisse mandater ou appuyer les démarches de la Communauté. »

NEW-YORK (Nations unies)

عكدا من الذهل

de notre correspondant La France avait déjà ioformé, début août, ses partenaires de son intention de saisir le Conseil, si la situation de saistr le Consell, si la situation devait continuer à se dégrader en Yougoslavie, en vertu de l'article 39 de la Charte des Nations 
unies qui prévoit ce type d'action 
en cus de menace contre la paix ». 
La France, qui préside ce mois ei le 
Conseil de sécurité, avait été récemment approchée par plusicurs pays, dont le Canada et l'Australie, venus tester l'état d'esprit du Conseil, « La pression se fait de plus en plus forte, et le Conseil de sécurité ne pourra pas échapper longtemps à une saisine sur le dossier de la Yougoslavie», indiquait un diplomate occidental, estimant que cette éventualité pour-rait se concrétiser dès la semaine prochaine, à l'occasion de la présence à New-York de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement,

Pour les juristes de l'organisation Pour les jurisces de l'organisation, l'intervention éventuelle de l'ONU dans les affaires yougoslaves, quoi-que contraire aux principes mêmes de la Charte (1), pourrait revêtir

- l'envoi, au titre du chapitre VI - l'envoi, au titre du chapitre VI, d'une force d'interposition de l'ONU, à la seule condition d'obtenir l'accord de l'Etat concerné (une solution difficilement envisageable compte tenu de l'absence totale de centre de décision en Yougoslavie et en raison, notamment, de l'opposition de la partie serbe à cette éventualité):

- le simple encouragement du Conseu de securité « au réglement pacifique des différends d'ordre local» (article 52), une formule qui permettrait de soutenir une initiative régio-

nale, par exemple celle de l'Union de l'Europe occidentale (UEO). laquelle, pour l'instant, n'e reçu aucun mandat en ce sens; ou (article 53) l'utilisation par le Conseil de sécurité des accords régionaux « pour l'opplication des mesures coercitives

- enfin, l'envoi d'une force huma nitaire d'urgence destinée à protéger des populations en périt et à les approvisionner en nourriture et médicaments, quitte à se passer de l'accord du gouvernement en place, comme ce fut le cas dans le nord de l'Irak, où furent créés, sous l'égide de l'ONU et malgré l'opposition de Bagdad, des «*îlots de sécurité*» pro-visoires pour les réfugiés kurdes.

position purement curopéenne ou de « cesques bleus » prélevés sur les forces de maintien de la paix de l'ONU (environ 10 000 hommes), si cette hypothèse devait être envisagée dans un proche avenir, les effectifs devront être très importants, de l'ordre de 50 000 hommes, nécessairement armés, indique un expert des Nations unies. « Et il n'est pas dit que le Conseil observe une position unanime sur le sujet. Certains pays, dont la Chine, se méfient beaucoup s'ogit des offaires intérieures d'un

(1) Cellect stipule dans son article 2, aliaca 7 » qu'anoune disposition de la Charte n'autorise les Nations unles à intérient dans des allares qui referent resmuellement de la compètence nationale d'un Plat". Fontefois, précise la Charte, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de

Sévère réquisitoire du premier ministre, M. Ante Markovic, contre l'armée

# Le chef du gouvernement fédéral exige la démission du ministre de la défense et de son adjoint

de notre correspondenta Les affrontements se poursuivent

dans phasicurs régions de la Croatie, et les bombardements ont repris de plus belle, notamment le long de la côte adriatique. La défense territoriale serbe continue à «libérer» ce qu'elle appelle «les territoires occu-pés»; l'armée fédérale utilise tous les moyens, dont l'aviation, pour dégager ses casernes encerclées, et les forces croates obligent les garni-sons à se rendre et s'emparent de l'artillerie lourde et des dépôts d'armes fédéraux. Les signataires de l'accord de ces-

sez-le-fen du 17 septembre basouent ouvertement leurs engagements.
L'armée fédérale procède à une large mobilisation dans le nord de la Bosnie-Herzégovine, parmil les Serbes, ainsi qu'en Serbie. Durant toute la matinée de jeudi, la radio et la télévision de Belgrade ont diffusé des portres de mobilisation. fusé des ordres de mobilisation. Puis, vers midi, quelque soixante-dix chars, une centaine d'automitrailleuses et eutaot de camioos transportant des troupes sortaicot de Belgrade. Tout le long de l'auto-roote, la foule ovationnait cette colonne de quelque vingt kilomètres qui se dirigeait vers la Croatie.

Alors que les chances d'une trève rapide et durable s'amenuisent, le chef du gouvernement fédéral a lancé un «l'accuse» qui risque de provoquer des reboodissements imprévus dans la crise yougoslave. Le bruit courait depuis jeudi matio que le premier ministre yougoslave, M. Ante. Markovic, avait exigé la démission du ministre fédéral de la différent le premier la contract. Vertiliaire et de la différent le premier provincia de la différent de la différent

#### Stopper « la tuerie »

Dans la mit de jeudi à vendredi, les premières éditions du quotidien Borba, proche du premier ministre, et les médias croates confirmaient la nouvelle et relataient le contenu de la session gouvernementale dans les mêmes termes. M. Markovic aurait donc, dès mercredi soir, quel-ques heures après l'échéance du ces-sez-le-feu (qui était fixée à mercredi 12 heures), exigé la démission des deux responsables du ministère de la défense, en les menaçant même d'utiliser l'article de la Constitution

lui permettant de les limoger. Les raisons de cette requête : les hautes autorités militaires sont responsables de l'escalade de la guerre, elles échappent ao contrôle du gouvernement fédéral et abuseot de leurs prérogatives. Avouant qu'il «craint même physiquement pour sa personne», M. Markovic e estimé que cette mesure est indispensable pour stopper « la tuerle et la des-truction des villes », mais aussi pour faire renaître la confiance des peuples de Yougoslavie en leur armée. «Depuis que l'armée o pris part à la guerre civile, qu'elle a pris position dans le conflit et qu'elle fait la guerre contre une République, elle n'est plus yougoslave ni nationale.»

En seeusant l'armée fédérale, M. Markovic a souligné qu'il ne dédouane pas pour autant les autres démission du ministre fédéral de la dédouane pas pour autait les autres l'accord des défense, le général Kadijevic et de son adjoint, l'amiral Brovet. Quelques heures plus tard, un communique officiel annonçait que le gouvernement fédéral siégeait eo ment fédéral peut et doit faire pres-

Mais, pour convaincre son cabi-net bien réticent - il est vrai qu'il s'adressait à une audience en majorité serbe, puisque les ministres croates et slovènes ont démissionné, - M. Markovic n'a pas pesè ses mots et s'est lancé dans un réquisi-toire sévère. Il était décidé, une fois toire sévère. Il était décidé, nne fois ponr toutes, à « vider son sae ». Tout d'abord, il a rappelé qu'il avait reçu en mars dernier deux lettres des ministres lédéraux de la défense et de l'intérieur, MM. Kadijevic et Gracanin, annonçant qu'ils « refusaient dorénavant de coopérer avec le gouvernement fédéral ». M. Markovic a ensuite soulevé la question de l'intervention de l'armée vouvoileve en Siovénie, estimée yougoslave en Slovénie, esti-mant que le gouvernement lédéral avait été « victime d'une manipula-tion». On se souvient que M. Mar-kovic avait alors décliné toute responsabilité quant au rôle de l'armée fédérale dans la guerre de Slovénie, lui reprochant déjà d'avoir agi de son propre chef et de s'être soustraite ou contrôle du gouvernement fédéral.

#### Armes soviétiques et rumeurs de comp d'Etat

En continuant de dresser l'acte d'accusation, M. Markovic a évoqué la rencontre secrète de M. Kadijevie et du général lazov, le 13 mars der-nier à Moscou, où le Soviétique avait accepté de vendre des armes à

permanence depuis plus de vingt-quatre heures et qu'il avait lancé un appel aux trois signataires du ces-sez-le-feu, les sommant d'assumer leura responsabilités ou de démis-les avoirs yougoslaves à l'étranger...» sion sur son ministère de la défense. Car, si la guerre continue, a pré-venu M. Markovic, la CEE décrè-leura responsabilités ou de démis-les avoirs yougoslaves à l'étranger...» d'avoir donné l'ordre à Radovan Karadzic, le leader du Parti democrate serbe (SDS) de Bosnie-Herzégovine, d'entrer en contact evec les autorités militaires de la région, et notamment avec le général Uzevac, afin de déclencher le programme

> M. Markovic a souligné qu'il n'en conoaissait pas les déteils, mais qu'il s'agissait d'un plan concernant la Grande Serbie et l'armement des Serbes en Croatie.

Alors que la télévision de Bel-grade passait sous silence l'ensemble du réquisitoire du chef du gouver-nement fédéral, elle affirmait que six ou sept ministres s'étaient oppo-sés à la démission du responsable de la définer et de son adjoint. de la défense et de son adjoint; puis, dans un commentaire diffusé tard dans la soirée de jeudi, elle prétendait que «M. Markavic était désormais redevenu un citoven comme les aures». Toutefois, un proche du gouvernement certifiait au Monde que M. Markovic n'avait pas été destitue mais qu'il fallait s'attendre à « de grands bouleverse-ments très prochaînement ».

S'il est difficile de faire des pronostics, il ne faut pas oublier la mise en garde de M. Markovic selon laquelle la chute de son gouvernement pourrait conduire à une guerre civile totale ou à l'instauratioo d'une dietature (le Monde, 15-16 septembre). Les milieex diplomatiques de Belgrade n'excloaieot pas jeudi soir un coup d'Etat militaire dans les jours pro-

FLORENCE HARTMANN

# **EUROPE**

Envoyé spécial du « Nouvel Observateur »

#### Pierre Blanchet a été tué en Croatie

Pierre Blanchet, envoyé spécial du Nouvel Observaleur, a frouvé la mort, jeudi 19 septembre, à Petrinja (60 kilomètres au sud-est de Zagreb). Il se trouvait en voiture en compagnic d'un journaliste de la Radio suisse romande, Damien Ruedin, qui a été porté disparu, et d'un techoicien de la nième radio, Patrick Riganti, qui a été blessé, lorsque leur véhicule a sauté sur une mine.

Selon des sources hospitalières citées par l'agence croate Hina, la mine était placée près d'une caserne de l'armée fédérale, au centre de la ville de Petrinja, une localité croate quasiment encerclée par l'armée et soumise à d'intenses bombardements. Des gardes croates, selon les mêmes sources, auraient conseillé aux deux journalistes de ne pas s'approcher de cette caseme.

Le service de chirurgie de l'hopital de Sisak, chef-lieu de la région, a indiqué à l'AFP que Pierre Blanchet était décèdé, et que sa carte de presse avait été retrouvée sur son corps. M. Riganti, blessé à la têre et à une jambe, a été opèré dans la nuit. Ses jours ne sont pas en danger, a-t-on affirmé de même source.

Depuis le début des combats en Croque lin juin, selon l'association Reporters sans frontières, cinq

journalistes ont été tués – dont un Allemand et trois journalistes croates. Deux Soviétiques sont portès disparus depuis trois semaines, et plusieurs ont été blessés par des tireurs embusquès ou des bombardements. Depuis le le janvier, quarante journalistes sont morts dans le monde (AFP).

(Age de quarante-sept ans. Pierre Blancher avant d'abord travallé à Libération à partir de 1974. Après avoir été chargé des questions sociales, il se passionna notamment pour la situation en frantiers de l'effondrement de régime du chabit de l'avénement de la République islamique. Il publia en 1979, en collaboration avec sa femme Claire Brière. l'un des melleurs ouvrages sur la révolution iranienne : la Révolution un num de Dien (Le Seuill, que Paul-lean Franceschini salua dans les colonnes du Monde comme un livre « vereir et huniteur». Notre journal publia à l'époque plusieurs de ses articles.

de ses articles.

Il entra en 1980 comme grand reporter au service étranger du Nouvel Observation, qui l'envoya dans la plupart des points chaods: Afghanistan, Afrique du Sod, Libun. Il effectua aussi de nombreux reportages en Amérique latine, continent pour lequel il avait une prédicetton, puis couvent plus récentment les événentents d'Europe de l'Est, particulièrement en Pologne, et la crise du Golfe, notamment en Jordanne et en Syrie, Journaliste sérieux et passionné. Pierre Blanchet était estiné de ses confréres, La rédaction du Monde présente ses condolèmees émues à sa temme, a sa famille et à la rédaction du Nouvel Observateur.

#### La radicalisation...

Suite de la première page

Adjoint six mois durant de M. Bebic, M. Susak est jugé comme étant un homme « carrè». « see », mais efficace, par ce même officiel, selon lequel le nouveau ministre de la défense sait non seulement prendre des décisions, mais. « ce qui est rore ue », les appliquer. Homme d'affaires, M. Susak fait partie de ceux que l'on appelle ici «les émigrès» — il a vécu longtemps au Canada — et ont la réputation d'être plus «durs» que les hommes politiques restés sur place. Son adjoint, M. Ivan Milas, est également un « émigré » ayant séjourné à Vicnne. Lui aussi est considéré comme étant plutôt quelqu'un de « ferme».

Le changement de titulaire à la defense ne devrait toutefois pas, elon le ministre de l'information, entrainer une modification de la politique de défense de Zagreb, Cette modification, a explique M. Salaj, «a deja eu lieu il y a une semaine » et devrait être confirmée. Blocus des casemes de l'armée fédérale, puis, dans certaines villes, attaque de ces casemes: les Croates avaient, maiinsèriorité militaire certaine sace aux irréguliers serbes et aux militaires, décide de passer à la vitesse supéneure et de privitégier le militaire. Après, selon l'expression de M. Salaj, « avoir trop insisté sur l'aspect juridique « de la crise et s'être montrés trop « légalistes ».

Il n'est, bien sûr, officiellement pas question de renoncer à la diplomatie, mais la conférence de La Haye est loin de faire la «une» à Zagreb, où seules comptent les nouvelles du front. Il est certain que depuis longtemps les critiques de l'Europe donnent lieu ici à une constante surenchère, et y a dix jours le vice-président du gouvernement croate, M. Zdravko Tomac, après avoir estime que Zagreb avait accepté de négocier, de renégocier, mais en vain, avait souligne qu'il était nécessaire pour son gouvernement de « changer de tactique », à défaut de quoi, avait-il ajouté, celui-ci a tombera r.

#### « Pas de quartier »

Car on assiste à une radicalisation d'une bonne partie de la population croate face à la sauvagerie déployée dans cette « sale guerre» et à l'impossibilité d'engager un quelconque dialogue. A l'exemple de cet intellectuel, Vladimir, qui se définit comme un « pacifiste », mais pense aujourd'hui qu'« il ne faut pas faire de quartier ». Sa famille originaire de la Dalmatie est maintenant dissèmince à travers la Yougoslavie et l'Europe. La maison de ses parents a cte détruite, la tombe de son pere profanée. Son appartement de Zagreb a été criblé de balles (« Je ne sais pas si cela est di oux francs-tireurs on à la police ripostan à des tirs isolés »). Même si clle est «viscerale» la réaction de la population ne peut être ignoree du gouvernement croate,

Le sentiment domine ici qu'il faut profiter de l'embryon de succès dont on fait grand cas à Zagreb, à savoir la capture de six chars à Sibenik, sur la côte dalmate, ainsi que la destruction

d'avions fédéraux ces derniers jours. Oo veut aussi miser – à tort ou à raison – sur les signes détectés par des Croates d'un certaio flottement, de craquements au sein de l'armée. Celle-ci, à en croire M. Salai, traversersit uoe « crise morale » et serait en proie à des « divergences », ainsi qu'à un « sentimens d'incertitude ». Un état de chose qui pourrait d'ailleurs la rendre plus dangereuse, les « jusqu'au-boutistes » trouvant de moins de moins de frein à leur volooté de venir à bout des Croates.

#### Les désertions se multiplient

Les déscrtions en tout cas ne paraissent pas relever de cas isolés. Jeudi matin, dans un quartier nora ae en civil débouehent d'un escalier, sae de sport à la main. Arrivés sur l'avenue, à une centaine de mêtres à peine du mur d'enceinte d'une caserne fédérale, Ivan, un Croate de vingt ans, Netjo, dix-huit ans, un Serbe de Belgrade, et Vassil, un Macédonien, vingt-deux ans, hésitent sur la direction à prendre. Ils sont secompagoés d'uo homme qui, tout asturellement, appelle deux miliciens en patrouille. Les trois garçons viennent de quitter leur easerne. Ils sont, disent-ils, parmi les derniers de leur unité à avoir choisi mercredi soir de partir. car « nous ne pouvions plus supporter tout ca ». Déserter ne leur a causé aucune difficulté. assurent-ils, ajoutant que leurs officiers svaient disparu.

Une discussion s'engage sur le trottoir. Chacun veut rentrer chez soi. Le problème le plus ardu est posé par le Serbe, qui désire regagner Beigrade, ce qui représente actuellement un petit exploit. Une passante, qui a pour eux les gestes d'une mère devant des enfants égarés, finit par se proposer pour les conduire à un poste de police qui se chargera d'eux.

Du côté croate, les autorités semblent décidées à poursuivre la réorganisation de la Garde nationale afin de la rendre plus efficace, et surtout à unifier toutes les forces qui ont émergé à la faveur du conflit. Ainsi, seloo M. Salsi, te nouveau ministre de la défense a-t-il notamment pour tâche de remettre de l'ordre et de s'occuper d'un certain nombre de groupes armés à l'idéologie ouvertement d'extrême droite, ellent jusqu'à revendiquer l'héritage du dictateur Ante Pavelic et de ses oustachis de

la seconde guerre mondiale.

Ces unités, a affirmé le ministre de l'information, auroot le choix entre être désarmées ou rejoindre le Garde nationale, «à condition d'accepter la discipline militoire, de renoncer à toute symbolique politique et de rejeter les extrémismes ». Une tâche qui ne manque pes d'ambition. M. Salaj a enfin tenu à démentir tout lien entre M. Tudjman et certains de ces groupes, comme la « Légion noire », qui s'étaient récemment

prévalu de son soutien.

YVES HELLER

# LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE

L'ouverture de la session d'automne du Parlement russe

# La maladie de M. Eltsine lui a évité d'affronter la fronde des députés

Un mois jour pour jour eprés le putsch avorté du 19 août, les deux programmes d'information télèvisés que suivent les Russes — celui de la chaîne soviétique centrale et celui de la Fédération de Russle — merqueient l'événement en ouvrant leur bulletin de la soirée par une même leçon de morale. Le sens génèrel en éteit : « La victoire du camp démocrate est acquise, maintenant fini le politique, il faut travailler!»

MOSCOU

de notre envoyée spéciale

L'bumeur était à la fronde eu Parlement russe, maintenant qu'il n'y a
plus d'ennemis à abattre, pour l'ouverture jeudi 19 septembre de sa
session d'eutomne, eo l'absence du
président Eltsine, officiellement
mainde

«Même si ce qu'il a éprouvé ne peut ètre qualifié d'infarctus, a indiqué dans la soirée la télévision russe, son mèdecin demande qu'il poursuive son repot au moins un jour de plus et s'oppose à son départ pour le Caucase. » Le départ de cette mission de médiation que M. Etsine svait promis dès juillet d'effectuer dans le eonflit du Karabakb fut donc reporté. Selon l'agence Tass, le président russe devait partir veodredi, avec cette nuance qu'il n'est plus question aujourd'hui que d'une mission d'ainformation».

Ces explications n'ont cependant pas convaincu nombre de députés russes, persuadés que le président était arteint d'une maladie diplomatique pour éviter d'avoir à affronter son Parlement. Le Soviet suprême de Russie, élu au printemps 1990 quand l'emprise communiste pesait encore sur nombre de régions, ne compte qu'une minorité d'eltsiniens ineonditionnels, face aux communistes — ou ex-communistes, — à leurs alliés de la droite nationaliste et aux démocrates radicaux.

Alors que le destin de la Russie comme de l'ex-URSS se décide théoriquement au seio des oouvelles structures fédérales transitoires, le Parlement russe o'est plus très certain de son rôte et conteste l'autortarisme sinon encore du «bon» Eltsine, du moins cehui de son «mauvais» entourage.

Les députés ont donc critiqué les rapports déjà fort pessimistes entendus jeudi. Cehu, politique, du président par intérim de Partement, M. Khasboulatov, qui a constaté une «accèlération des processus de désintégration de l'URSS» et a appelé en conséquence à «être prés à choisir la variante d'un développement indépendant de la Fédération de Russie»; ainsi que deux rapports économiques où il fut expliqué notamment que le budget russe accuse un déficit de 30 % au lieu des 5 % prévus, alors que les revenus de cette République servaient auparavant à boucher les trous des budgets de plusieurs autres.

Le «développement indépendant» de la Russie – uoe meosee des Russes face sux autres Républiques et face ao «centre» – est ce que souhaite éviter la communauté internationale. Son dernier représentant à Moscou, le secrétaire américain au Trésor Nicholas Brady, a rencontré

jeudi, outre M. Gorbatchev, le président de la Banque d'Etat de l'URSS, M. Viktor Guerachteheoko. Seloo Interfax, M. Brady aurait vivement a plaidé pour le maintien d'un contrôle centralisé sur les finances soniétiques, au moins pour une certaine période transitoire ». Il prêchait un conveincu, lequel d'ailleurs avait été donné comme démissionnaire à la fin août pour canse de sympathie pour le puisch. De toute manière, son grand rival, le président de la Baoque centrale de Rossie M. Matioukhine, resterait, lui, à son poste, «pour défendre les intérêts de lo Russie », sur l'insistance de M. Khasbonlatov.

M. Brady aurait nésomoins accepté d'avancer d'un mois l'octroi d'un crédit de 500 millions de dollars, déjà débloqué avant le putsch pour l'achat de produits alimentaires américains. Or c'est maintenant à 147 milliards de dollars que l'URSS chiffre l'aide dont elle s besoin et dont la moitié a été demandée mercredi à la CEE par me délégation du nouveau comité intérimaire de gestion de l'économie soviétique en visite à Bruxelles.

SOPHIE SHIHAI

#### Petit et grand commerces à Saint-Pétersbourg



SAINT-PÉTERSBOURG

de notre envoyé spécial

de notre envoyé spécial

Le samedi, sur la Perspective
Nevski, la queue se forme encore
plus tôt que d'hebitude, dès
t'auba, dsvant la magsein
Lsneöma, qui n'ouvrira ses
portes qu'à 11 heures. Toute la
journée des milities caneliseront
tes entrées, éviteront l'émeute, et
juguleront les impatiences hystériques qui de temps à autre se
manifestent pour acheter des parfurns français en roubles.

Chez Philips, en revanche, pas tràs loin de la gare de Moscou, l'entrée est libre et facile. Ici nous sommes à la fois dans un magasin d'électro-ménager et dans le tample-musée du comfort occidents!. Beaucoup entrant et regardent. Certains schètent. La monnaie reine ici est un autre fantôme et les achats se paient dane is monnaia sméricaina la plus souvent, quelquefois en deutschemarks ou en marks fin-

L'ombre de l'Etst est ici comme un rouble. Elle s'évenouit vite. Une société mixte russe et beige. Alice, est liée par contrat avec un distributeur beloe qui importe les produits. Alice vend. Le magasin s ouvert ses portes il y a trois mois. Le responsable, pour qui tout chilfre est, par définition, un esecret commercial», assure que «la demende dépasse l'offre». Au beau milieu de ce samedi de septembre pourtant, les caissières n'ont pas l'air submergées, «Au début dit l'une, c'était un grand succès. Mainte-nant les clients achètent surtout du petit électro-ménager. » Il faut toute la fascination de la qualité occidentale et de sérieuses ressources d'énergie ou d'ingéniosité pour briser le mur de l'argent cui sénare l'acheteur de certains produits sn vente : 600 à 700 dollars pour une machine è laver, 500 pour un four à microondes, mais 550 pour un congélateur behut, 400 dollars pour un petit téléviseur, 1 200 pour un

Les jeunes se massent surtout

devant un unique téléviseur grand comme un petit écran de cinéma. Il coûte 3 800 dollars. Personne ne sait si celui qui l'achètera est déjà né. Il faut d'un geste vif renverser les jumelles et regarder du côté de l'infiniment petit, du kopek, lorsque t'on se fraye, difficilement, un chemin vers le marché kolkhozien ds l'avenue de Moscou, près de la place de la Paix.

Le samedi et le dimanche, la plupart des kolkhoziens sont renvoyés à leurs cultures. Le marché et ses abords se transforment en une désolante foire aux misères, aux spéculateurs minsbles, eux ventes garanties désespérées et dérisoires. Avant et aorès l'entrés, on svance péniblament entre une double haie de jeunes et de vieux qui arborent immobiles leur & stock > : une tssse unique, une paire de chaussures, quelquefois une seule chaussure, un malliot de corps d'enfant, lci ou Rt, un vêtement neuf oul a gardé son étiquette, ou la produit raconnsissabla d'exportationa frauduleuses offertes aux clients dans tout Seint-Pétersbourg. En ca moment, des pull-overs venus de Turquie.

Par terre, pour ceux qui ont de quoi faire un petit étal, c'est à l'avenant. Une vieille femme vend une paire de bottsa, quelquea vêternents sans couleur ni identité définies, des restes de médicaments.

caments.

Rayon bricolage, il ne faut pas trop réver: quatre vis rouillées, un petit moteur probablement allergique à toute forme d'énergie. Rayon los ou fantasme da loss : une paire de bottes d'officier, une pesu de renard arborée facturée 1 200 roubles; un vélo tout terrain...

Des maiciens, nombreux, hantent les lieux. Dans la foule, de petits groupes de deux ou trois jeunes gens serrent de près de possibles imprudente avant de s'éloigner en hâte ou de gagner les voitures où les stiend un chauffeur prêt à démarrer.

MICHEL KAJMAN

#### Menaces sur le programme spatial soviétique

#### L'angoisse de Baikonour

BATKONOUR

de notre envoyé spécial

Que va devenir le programme spatial soviétique à l'heure de la recomposition — ou plutôt de la décomposition — du pouvoir soviétique? Même loin de Moscou, la question se pose déjà. Après une visite des installations phereoniques de Belkonour à Isquells a procédé, dimsnehe demler 15 septembre, M. Pierre Joxe, en compagnie des généraux-ivanov-et Kryjko, respectivement chef des unités cosmiques et commandant du cosmodrome, elle s'impose.

Les interlocuteurs du ministre supérieurs ne cessent de valser à Moscou, ne cherchent pas à escher leur inquiétude : déje sffecté depuis plusieurs années par d'importantes réductions de crédit, le progremme spatiel soviétique risque cette fois ds dépérir esrrément non seulement feute de moyene meie aussi du fain de l'indifférence générale. Le nationalisme spatial des snnées 60 et 70, le culte Gagarine et calui de ses aucceaseurs, ont bel at bien disparu. Il n'est pas étonnant, dans cea conditions, que dans ise immensse hangara-cathédraies du cosmodrome, peuplés uniquement de militaires tant il est vrai que ce sont eux qui contrôlent totelement le programme depuis son origine, on se met de plus an plus à parler cooperation internationals at complémenterité des programmea américain et soviéti-

#### La coopération avec la France

Basucoup d'experta acviétiques voient là l'unique moyen de sauver ca qui peut l'être àl'heure de la banqueroute et au moment où les Républiques: vont plus que se faire tirer l'oreille pour verser leur quotepart à des réalisations somptuzires qui ont quelque chose de choquant lorsqu'on connaît la misère générale da l'Union. M. Boris Eltsine s'déjà donné la ton lorsqu'il s laissé entendre que, pour la Russia, le conquête spatiala, surtout à des fins militaires, ne constituait nullement une priorité. Et M. Nezsrbsev, le dynemique président du Kazakhstan sur le territoire duquel est installé Baïkonour, donne des sueurs froides sux partisans de l'espece : s'il n'a pas réclamé le démentèlement du cosmodrome - elors qu'il vient d'interdire la poursuite des essais nucléaires dans la République c'est sans doute pour obtenir d'importentes contraparties sonnantes et trébuchantes...

En ettendent d'en ssvoir plus, les techniciens soviétiques mettent la demière main à blusieurs capsules Soyouz, chargéas d'essurer le relève des astronautes travaillant dans la station Mir. Travail de routine, tant ils pareissent rodés. Cen'est pes is cas dans deux eutres immenses hangars, où I'on s'effaire sur trois sxsmplairee de l'impressionnante nevette spatiele Bourane et sur son gigentesque lenceur, le fusée Energia - Seul un prototype de Bourene a déjà été lancé, et la navette aurait du être opérationnelle à la fin de 1992, mais plus aucun responsable ne se hasarde aujourd'hui continuer ce ca

Lee responsables préférent entretenir M. Joxe des perspectivas de coopération evec le France et flatter le ministre en multiplisnt les compliments è l'égard de Jean-Loup Chrétien. le cosmoneute français qui s délà effectué deux vols dans l'espace. Deux eutres Français eont sctusliement à l'sntraînement à le Cité des étoiles, proche de Moscou, mais chaque vol - signe de ces temps difficiles - coûters désormais 70 millions de francs eu Centre nstionsi d'étudas spatiales (CNES). Et, apparemment, pse question d'obtenir pour les cosmonautes français des séjours de longue durée à bord de Mir. Cette expérience ne se partage pas pour l'instant - mais peut être sera-ce le cas, demain, avec les Etats-Unis? ou alors elle coûtera très cher...

M. Pierre Joxe était errivé plein d'enthousiasme à Batkonour, songeant a un accroissament important de la coopération avec Moscou, qui doit être passée en revue à la fin de ce mois, à Tours, au cours des ioumées epetiales franco-soviétiques. Le militarisation des proarammes qu'il e pu constater, certaines réticences de ses hôtes. Is perspective d'uns concurrence pour Ariane, ont sans doute tempéré cet optimisma ainsi que les risques de prolifération balistique intrinsèques à la recherche des prestations de services dans laquelle peraissent vouloir se lancer les Soviétiques, N'ont-ils pas mentionné au passage un projet de coopération svec le Brésil, un pays considéré comme «à risques » ? Msis comme il faut bien savoir terminer une visite, M. Joxe e finalement invité des responsebles du programme spatial soviétique à venir, pour la première fols, en Guysne, assister la 3 décembre à un lancement d'Ariane. Faut-il précleer que l'Invitation a été acceptée sur-le-chemb?

JACQUES AMALRIC

محدد من الأصل

\* évite d'affrons

de natre envoyé spécial

Le président Islam Karimov ne renie rien. A Tachlient, les structures de pouvou, semblent aussi immuables que les monuments. Le Parti enminniste s'est inopinément transformé le la contembre de la contembre de la la contembre ment transformé, le 14 septembre, en un Parti démocrate populaire : un changement purement nominal puisque celui-ci hérite de tous les pinsade centre de le comme pratiquement de son idéologie. Le comportement politique qui sera arrêté au cours des trois prochaîns mois ne semble guère destiné à marquer une rupture avec le passé.

Si ce n'est l'absence dans le discours du président, devant le der-nier congrès du PC, de toute réfé-rence à Lénine et le souci affirmé de s'orienter vers un multipartisme qui, dans cette première République d'Asie centrale par la popula-tion (20 millions d'habitaots), demeure pour le moins dans les limbes, l'héritage sneialiste est

Alnrs que les lettres de lecteurs publiées ces derniers jours par une presse strictement contrôlee sont autant de louanges adressées au président, les levestin rappelaient, le juur de la tenue du congrès du PC, que M. Karimov s'était gardé. au cours des trois jours que dura le coup de force à Moscou, de toute déclaration indiquant qu'il se désolidarisait de la junte. Ce n'est qu'une fuis l'effet du putseh consommé qu'il qualifia celui-ci d'inconstitutionnel. Entre-temps, les médias avaient scrupuleuse-Moscou, le gouvernement a interdit les émissions de télévision en

provenance de Russle. L'Ouzbékistan vit aujourd'hui à

sinon bannie, ailleurs. En faisant proclamer l'indépendance par le Parlement le 31 août, le président Karimov semble avoir été animé par la volonté d'isoler le pays des mutations en cours autant que par

un sursaut de souveraineté. li continue à peser à Tachkent on à Samarkand, la seconde ville du pays, un climat insidieux de crainte qui paralyse l'opinion. Des opposants se dérobent aux interviews et l'on vous conseille d'éviter de rencontrer « des personnes dangereuses v. Le 8 septembre, deux cent cinquante membres du Mouvement démocratique Birlik (Unité) ont été arrêtés au cours d'une manifestation de soutien au président Eltsine. Une équipe de télévisinn britannique avait été embarquée avec eux. Tous not été relachés peu après. Les activistes de Birlik restent anjourd'hui plus moins dans la clandestinité.

#### Courant moderniste dans la nomenklatura

Le petit parti Erk (Indépendance) qui, contrairement à Birlik, ne remet pas en cause le système lui-même et entend lutter dans le cadre de la pulitique actuelle, paraît bien impuissant à se faire entendre, malgré les cinq cent mille personnes qui le soutien-

.: La passivité avec laquelle la majorité des habitants d'Ouzbékistan ont réagi aux événements qui ment diffusé les communiqués des ont ébranlé l'Union soviétique au auteurs du coup de force. Pour cours de ces dernières semaines éviter l'influence pernicieuse de tient à la fois à la forte mainmise de l'appareil du «ci-devant» Parti communiste sur le pays et aux pesanteurs socio-historiques.

La majorité de la population vit contre-courant, are boute sur use de la culture du coton, principale orthodoxie socialiste ébranlée, production nationale. Les condi-

tions de vie arrièrées qui prévalent dans les campagnes ainsi que les problèmes écologiques provoqués par un emploi intensif des engrais sont l'une des causes d'une mortalité infantile parmi les plus élevées en Union soviétique.

Si le problème alimentaire empire, un mouvement spontané de protestation populaire n'est pas par un emploi intensif des engrais à exelure, est ime le professenr Abdul Abdurakhimov, membre du défunt PC dont il était le secrétaire au départ ment d'histoire de la faculté de Tarbhear De tele

Pnur le président de Birlik, M. Abdulrahim Pnulatov, le pou-voir n'a jusqu'à présent pas été confronté à une véritable opposi-tion. A snn avis, trais facteurs peuvent faire évoluer la situation : l'influence des mutations qui inter-

taire au département d'histoire de la faculté de Tachkent. De tels troubles pourraient être exploités par l'opposition au sein de l'appa-reil du pouvnir et conduire le pré-sident Karimov à quitter ses fonctions, poursuit-il.

Car si une évolution est suscep-

idéaux socialistes. « Choix idéologique, cet attachement au socialisme est présenté aussi comme un rempart à l'influence grandissante de l'islam qui risque d'être, demain, le ferment d'une nanvelle farce politique.

« Le danger totalitaire est passé. En revanche, le risque d'une vague fondamentaliste en Ouzbekistan est réel », estime le professeur Goga Khidovatov, directeur de la chaire d'histnire mnderne à l'université de Tachkent. « De ce point de vue, le Parti démocrate populaire consti-tue un contrepnids. L'alternotive est claire : ou la dictuture des mollahs ou un nouveau parti réfor-miste. Si le président Karimuv peut faire barrage à la montée du fon-damentalisme, je le soutiens.»

#### Le Coran en cyrillique

Birlik fait preuve de mnins d'alarmisme. Il est vrai que le mouvement dont l'emblème représente les coupoles et minarets de Samarkand prône la «renaissance nationale» fondée sur une «dérussification » de la culture et, entre autres, nn retour à l'alphabet

Depuis la perestroïka, l'Ouzbé-kistan, où la majorité de la populatinn est musulmane, connaît une rapide renaissance du culte et des études islamiques. On compte aujnurd'hui plus de mille mnsquées. L'Institut des études nrientales a d'autre part entrepris une première traductinn du Coran en alphabet cyrillique : uo élément important pour la renaissance de

titut, M. Abulaiev, car aujourd'hui peu d'Ouzbeks (5 %) peuvent lire l'arabe. Le nombre des étudiants a d'autre part augmenté et les contacts avec les pays arabes, en particulier l'Arabie sanudire, se développent rapidement. Les pèle-rinages à La Mecque sont également en forte progressinn.

Longtemps soumis au pouvoir. le grand musti de Tachkent, qui traditinunellement régnait sur l'an-cien Turkestan et aujnurd'hui sur les cinq Républiques d'Asie cen-trale, fait preuve depuis l'échec du putsch du 19 août d'une indépendance qui irrite le gouvernement. Le soutien nuvert qu'il vient d'apporter au président Akaev de Kirghizie, symbole d'un réformisme contrastant singulièrement avec le conservatisme de l'Ouzbékistan, a attisé la tensinn avec les autorités de Tachkent qui essaient de jouer sur les oppositions entre musul-

La semaine dernière, l'imam de la mosquée située précisément en face de la demoure do grand mufti dans un vieux quartier de Tachkent, a fait scission. Ludfulla Naderov, premier adjnint du nouveau mufti qui a désormais dans sa mnuvance la réginn de Tachkent, affirme qu'il s'agit d'une simple répartitinn administrative. En réalité, le nnuvel organe semble plus proche du pouvoir et conteste l'attitude dissidente adoptée par le grand mufti.

Encore en filigrane, la constitutinn d'une force politique islamique est dans l'air. Il y a un an, un parti démocratique islamique avait essayé de vnir le jour. Il a été interdit. Au bazar nu aux abords des mosquées, des représentants de la grande secte fundamentaliste wahhabite, puissante dans la vallée de Fergana, recueillent en tout cas activement des fonds.

PHILIPPE PONS



viennent en Russie; le réveil du mouvement islamique en Ouzbé-lestan; la détérioration des conditinns économiques. Conjugués ou séparément, ces facteurs peuvent favoriser les forces démocratiques nationales et surtout accentuer les oppositions au sein de l'appareil

du pouvoir. Sur le plan économique, malgré sa richesse en matières premières et en produits agricoles, l'Ouzbé-kistan va mal. Les prix galopent et l'hiver risque d'aggraver la situarible de se produire dans ce pays figé dans le passé, elle aura mnins pour ressort un mnuvement popu-laire qu'une aggravation des contradictions internes à la oomenklatura : se dessine en effet en son sein un courant «moder-niste» qui, sans remettre en cause

le système, souhaite le modifier. Passé sans états d'âme au Parti démocrate populaire, M. Abdura-khimov est représentatif de cette frange d'intellectuels qui veulent réformer l'appareil du pouvoir de

1

to the section of the tree most to appropriate the tree most to appropriat

Larguez tout, sauf le superflu.

Sur le bieu profond des Caraïbes, votre disque laser favori accompagne le bruit de l'eau... Votre hôtesse souriante dépose près du téléphone un cocktail tropical bien frais... Marin chevronné, votre skipper met le cap sur Tobago Cays... Splendeur intacte, magie des îles. Moments rares, plaisirs raifinés... En voilier quatre étoiles ou en motor-yacht de révé yous voguez sereinement d'un paradis à l'autre. A bord règnent l'espace, le confort absolu, et la très haute technologie. Sur la plupart de nos bateaux, salle de bains individuelle, télé, hifi, vidéo, fax... A votre disposition, tout ce qu'il faut pour jouir pleinement de la plus belle mer du monde... Parce que la devise de JET SEA est que rien ne vous manque gour couler des jours sans pareil. Rien, surtout pas le superflu.

Jet Sea location de bateaux : le meilleur des Caraïbes



6, avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris - Tél. (331 1 42 56 60 60 <u>Jet Sea Nice</u> Immeuble Le Neptune - 8, quai des Docks 06300 Nice - Tél. (33) 93 56 54 52 Jet Sea Pointe-à-Pitre Jet Sea U.S.A. INC.

and the same of the same of

Contest Disease Control of the Contr

M. Shamir accuse les Américains

de «prendre fait et cause» pour les Arabes

Un dirigeant de l'OLP estime que les Palestiniens

refuseront de participer à une conférence de paix

PROCHE-ORIENT

en Allemagne, qui s'achève le 20 septembre à Waimar et dont l'objat était, à l'origine, une visita aux nouveaux Lander, est fort opportunément tombé : il a mia un terma, au moins officiellement, au processus de dégénérescence qui affectait les relations entre les daux pays.

REPLIN

de notre anvoyée spéciale

On savait Paris et Bonn en désaccord à propos de la crise you-goslave. La déclaration commune, qui a été publice jeudi 19 septembre, prouve au moins que les deux pays n'ont pas renoncé à une action concertée, même si ce texte est quelque peu en retrait par rapport aux propos qu'avait tenus M. Mitterrand dans son discours, le matin même à Berlin.

Le président de la République s'clait prononce, en effel, pour l'envoi de forces d'interposition curopéennes en Yougoslavie avec mandat de l'ONU ou, à défaut, sans ce mandat si les Nations unies ne pouvaient le délivrer pour des raisons juridiques. Anticipant sur un échec possible de ces deux hypothèses, il avait annoncé que, dans ce cas, il était disposé à se tourner vers l'ONU pour lui demander d'intervenir elle-même.

MM, Mitterrand et Dumas ont surtout obienu, dans les entretiens politiques qu'ils ont cus ces deux derniers jours à Bonn et à Berlin, l'assurance que l'Allemagne ne prendrait pas d'initiatives individuciles comme celle, par exemple, de reconnaître scule la Slovenie et la Croatie. Ils en ont retiré aussi le sentiment que les dirigeants de Bonn ne voulaient pas être les simples jouets de l'opinion publique dans cette affaire. Cela ne résout pas les divergences de fond, notamment sur l'idée française que les l'rontières de la Croatie devront sans doute être revisées par la negociation, mais cela témoigne. de part et d'autre, d'une volonté

Le voyage de M. Mitterrand de concernation. M. Mitterrand a d'autre part demandé à la Communauté curopéenne d'établir, avani 1993, un tapport, pour cha-que pays candidat à l'adhésion, sur les moyens à réunir pour y parvenir et les détais nécessaires.

> Oni an principe de l'élargissement

Cette proposition apporte un démenti à ceux qui, en Allemagne, disaient le président français hostile, par principe, à l'élargissement. C'est sans doute une concession de sa part, en tout cas un changement d'attitude ; alors que, jusqu'à pré-sent, il ne bougeait pas sur la question de l'élargissement et la reportait à plus tard, après l'entrée en vigueur des traités sur l'union monétaire et l'union politique, M. Mitterrand a pris, sans plus attendre, sa première initiative positive sur le sujet. Elle est de nature à sortir cette question du champ des polémiques et des pro-messes creuses pour la faire entrer dans celui du pragmatisme et de la faisabilité. Cela ne règle certes pas toutes les divergences quant à l'avenir de la Communauté, et notamment le désaccord sur le calendrier de l'union monétaire. Mais, du moins, ce désaccord garde-t-il une chance de se résou-dre dans le cadre normal des négociations sur les futurs traités.

Enfin, le discours de Berlin aura été l'occasion pour le président de rappeler aux Allemands les engagements qu'ils avaient pris en faveur de l'Europe lors de la réunification, et d'exprimer avec une certaine franchise sa crainte que l'Allemagne unie n'ait tendance à faire passer ses intérêts nationaux avant la construction communautaire. Ce voyage aura donc été, à un moment où les suspicions s'amoneclaient de part et d'autre, l'occasion d'une explication réciproque qui ne peut pas nuire. Il devait s'achever, vendredi 20 septembre, par une visite à Weimar et une consérence de presse com-

leur participation à la conférence régionale de paix que les Etats-Unis s'efforcent d'organiser le mais prochain. Le accrétaira d'Etat américain, M. James Baker, qui poursuivait vendredi sa mission dans la région en revanant à Damas, après un

entretien la vailla à Amman avec le roi Hussein de Jordanie, pourrait être contraint de repasser rapidement par Járusalem pour clarifier la situation.

Dénonçant ce qu'ils considè-

rent comme un «chantage amé-

ricain », consistant à rafusar

touta possibilité d'aide finan-

cière è l'Etat hébreu tant qua

celui-ci n'eura pas mis un terme

à la colonisation des territoires

occupéa, les dirigaanta israá-

liens ont menace, jeudl 19 sep-

tembre, de remettre en cause

**JĖRUSALEM** 

de notre correspondant

«Les Etais-Unis doivent se monmer objectifs», a déclaré jeudi aprèsmidi, devant une délégation de parlementaires américains, le premier ministre, M. Itzhak Shamir. «Ils ne doivent pas prendre fait et cause pour

gouvernement israélien, c'est clair : en refusant à l'État juif les garanties en refusant à l'état put les garanties bancaires immédiates qu'il réclame pour un emprunt de 10 milliards de dollars afin d'intégrer les immigrants d'URSS, le président George Bush prend partie en faveur des Palesti-niens et de leurs alliés arabes. D'ail-leurs, s'il faut en croire M. Shamir, e'est une véritable «euphorie» qui régnerait «en ce moment dans les pays arabes », ces derniers ayant acquis la conviction que «les Etats Unis se tiennent désormais de leur coie . Cela aux yeux du chef du gouvernement, n'est évidemment « pas de nature à faire progresser le processus de poix, mais, au contraire, à le freiner.

Peu importe que le secrétaire d'État américain ait mollement démenti, mercredi soir à Damas, avoir établi un lien direct entre l'oc-troi des garanties demandées et l'arrêt - ne serait-ce que temporaire - des implantations juives dans les territoires. Il faudrait être aveugle pour ne pas comprendre que ce lien, en fait, existe désormais, de même qu'en dépit de leurs dénégations les autorités israéliennes ont, à leur tour, établi un lien direct entre l'obtention de ces mêmes garanties et leur eventuelle présence à une table des négociations dressée par Washington, Cest d'abord M. Yossi Ben Aharon, directeur général de la présidence du conseil et conseiller

l'une des parties en conflit.» Pour le gouvernement israélien, c'est clair: a catégoriquement «rejeté» le gel de en refusant à l'Etat just les garanties la colonisation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, au motif que « celn reviendrait à accepter l'ulte que ces territoires appartiennent aux Arabes avant même l'ouverture des négociations sur leur statur futur ». Et comme pour bien mar-quer son refus de céder à ce que ses amis considèrent comme «un inac-ceptable diktat», M. Shamur a fait prévent la presse, jeudi, qu'il alait presse, jeudi, qu'il alait inaugurer une plaque dans un nou-veau quartier juif de Jérusalem, dans la partie conquise en 1967...

> Pas « impartianx »

C'est ensuite le ministre de la santé, M. Ehud Olmert, aussi proche de M. Shamir qu'on peut l'être, qui a affirmé jeudi matin qu'après « les prises de position américaines, Israël se doit de reconsidérer son attitude vis-à-vis de la conference de paix». C'est eneore M= Geula Cohen, membre du gouvernement au nom d'un petit parti d'extrême droite, qui réclame carrément la dissolution du gouvernement et la convocation de nouvelles élections a pour répondre à l'attitude diabolique de l'administration americaine ». C'est enfin M. Anan Porat, membre du Parti-national religieux (PNR), soutenant la ecalition au pouvoir, qui a dénoncé «ces brutales pressions amé-

ricuines, qui doivent être repoussées avec répulsion » puisque, sacrilège, leur objectif serait « d'empécher les juifs de s'installer sur le territoire d'Eretz Israël » (le «grand» Israël biblique) . "D'ailleurs, résumait M. Porai,

e D'ailleurs, résumait M. Poral, qui devait être reçu à la veille du week-end par M. Sharnir, après la position qu'ils ont adoptée à propos du Golon (région conquise sur la Syrie et dont M. Baker soutient la restitution), les Etats-Unis ne peurent plus être considérés comme imparque de la considéré de par le comité des colors du Golan, qui a envoyé jeudi un télégramme au chef du gouvernement, l'invitant à mettre immédiatement un terme au processus engagé avec l'adminis-tration américaine. M. James Baker, qui a fourni à Damas, comme à tous les participants à la négociation, des assurances écrites aux termes desquelles les Etats-Unis soutiendraient la revendication du president Assad sur le plateau du Golan, a fait savoir que cette position - conforme à l'interprétation américaine des résolutions 242 et 338 - ne contredisair nullement la lettre envoyée en 1975 par le président Gerald Ford à Jérusalem et dont les Israéliens font grand cas. Cette lettre affirmait notamment que les Etats-Unis pre-naient en «considération» les «intérets stratégiques d'Israel» dans cette région frontalière.

PATRICE CLAUDE

#### mune des deux chefs d'Etat. CLAIRE TREAN

Nominations d'ambassadeurs

M. Patrick Leclercq en

Directeur du service Afrique du Nord · Moyen-Orient au Quai d'Orsay, M. Patrick Leclercq a été nommé ambassadeur de France en Egypte, en remplacement de M. Alain Dejammet, maintenant directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères.

(Né le 2 août 1939, diplômé de l'Institut d'études politiques, ancien étève de
l'Ecole oationale d'administration,
M. Leclerq a été en poste, nolamment à
Madrid (1967), aux Nations unies et
consul général à Mourchal (1982-1985).
Auparavant, de 1976 à 1978, il a été
conseiller, puis directeur-adjoiot, au cabinet du ministre des affaires étrangères,
M. Louis de Goiringaud, et de 1979 à
1981, conseiller technique au secrétariat
général de l'Elysée. Il a été ambassadeur
de France en Jordanie de 1982 à 1989,
avant d'être nommé à la tête de la direction Afrique du Nord et du Moyenavant de le pointe à la tele de la disc-tion Afrique du Nord et du Moyen-Orient. M. Leclercq est chevalier de la Légion d'honneur.]

M. André Janier au Qatar Chargé d'affaires à Bagdad durant la crise du Golfe, M. André Janier, quarante-sept ans, a été nommé ambassadeur au Qatar en remplacement de M. Pierre Ariola.

[Né le 10 août 1944, diplômé de t'École supérieure de journatisme de Lille, M. André Janier, après avoir été en poste à Abou-Dhabi (1972-1976) puis à l'administration centrale au Quei d'O poste a Acou-Diani (1912-1970) puis a l'administration centrale au Quai d'Orsay, a été nommé secrétaire d'ambassade à Djeddah, en 1978, avant d'être affecté à Beyrouth (1980) et ensuite à Tunis (1983). En 1987, il sera détaché à la délégation générale à l'armement. Il a été

nommé, en 1989, consciller à l'ambas-sade de France à Bagdad et se trouvera à la têté de la chanceferie, en tant que chargé d'affaires, lorsque échate, le 2 août 1990, la crise du Golfe. Il s'occupera 1990, la crise du Gode. Il socripera notamment du sort des ressortissants français retenus en otages par l'Irak et quitleta l'ambassade avec les tout derniers diplomates occidentaux à Bagdad, le 16 janvier 1991, à la veille de l'opération militaire des alliés. Auparavant, il à été fait chevalier de la Légion d'honneur à titre exceptionnel.

M. Jean-Luc Sibiuda aux Comores

Directeur adjoint du service Afrique du Nord - Moyen-Orient au Quai d'Orsay, M. Jean-Lue Sibiude a été nommé ambassadeur de France aux Comores, en rem-placement de M. Robert Scherrer.

[Né le 17 octobre 1945, licencié ès let-tres, dipièmé de l'Institut d'études politi-ques puis de l'Ecole nationale des lan-gues orientales, M. Sibiude a été en poste notamment à Bagdad, aux Nations unies et à Amman. Il a occupé également diverses fonctions à l'administration ces-tralle, avant d'être nommé directeur adioina du département Afrique du Nord djoint du département Afrique du Nord Moyen-Orient depuis 1989.]

M. Jacquas Rouquette en M. Jacques Rouquette a été nommé ambassadeur de France en Libye, en remplacement de

[Né le 31 janvier 1931, licencié en droit, diplômé de l'Institut des hautes études marocaines, M. Rouquette a été en poste notamment en Roumanie, en Arabie saoudite, au Koweñ, au Niger et eo Algérie. Nommé en 1986, à Aden, il a été le dernier ambassadeur de France au Sud-Yémen.]

□ L'OTAN envisage de rédnire ses forces en Europe de 50 % d'îci à 1995. – L'OTAN envisage de réduire ses forces en Europe cen-trale de 50 % d'ici à 1995, a déclare, jeudi 19 septembre à Tokyo, le secrétaire général de l'OTAN, M. Manfred Woerner. Nos projets sont clairs: naus voulons réduite nos forces en Europe centrale de 50 % d'ici à 1995 et si les Sovietiques vont plus lain, nous continuerons à reduire, cela ne pose oucim problème», a desmis-M. Woomer au cours d'une confése oucun problème», a déclaré rence de presse. Interrogé sur le traite concernant les forces conventionnelles en Europe, signé en novembre dernier. M. Woerner a estimé qu'il devait être « ratifié le plus vite possible » et qu'après sa ratification seulement, des réajustements pourraient intervenir, notamment en ce qui concerne les Etats baltes.

ul Un bureau de la francophonie à Genève. - L'agence de coopération culturelle et technique (ACCT), organisation intergouvernementale regroupant une quarantaine de pays francophones, a maugure à Genève, mercredi 18 septembre, un bureau de liaison auprès des organisations internationales, à proximité du quartier de l'ONU. Cette « infrastructure legère » aura notamment une tache a d'information, de documentation et de concertation », d'autant plus utile que plusieurs pays membres ne disposent pas de missions perma-nentes à Genève. Lors de la cérémonie d'inauguration, les responsables de ce bureau ont indiqué qu'ils s'efforceront d'explorer « de nauvelles vaies de coopération avec les organisations internationales afin de les amener à investir davontage dans la francophonie».

C'est dans la division que les qualifié la « lettre d'assurances » Palestiniens s'apprêtent à se réuaméricaine d' «insuffisante», car elle «ignore totalement le droit à nir, la semalne prochaine à Alger, l'autodétermination » du peuple palestinien. Jeudi, M. Yasser Abed Rabbo, chef du département de l'information de l'OLP à Tunis, a pour décider s'ils participeront ou non à la conférence de paix sur le Proche-Orient. Des tentatives ont cependant lieu en vue de régler les Indiqué que ce document sera soudivergences qui apparemment pormis au Conseil national palestinien tent sur l'appréciation des «assurances» fournies par le secrétaire (CNP, Parlement en exil) qui doit d'Etat américain. Vendredi 20 sep-1: se réunir à partir de lundi à Algert tembre, Me Hanane Ashraoui, «Nous considérons que cette lettre une des personnalités palestientraînera alors une position palesniennes des territoires occupés, est

tinienne negative v, a-t-il ajouté. Soulignant que « la lettre amérirencontrer M. James Baker pour caine contient beaucoup moins que poursuivre les discussions sur la les demandes équilibrées réclamées lettre remise par ce dernier à une par l'OLP », comme base d'une délégation palestinienne, le 16 sepconférence de pnix, M. Abed tembre à Jérusalem. Rabbo a affirmé que « cette lettre ignare [aussi] la nécessité d'un

La nouvelle tension entre Washington et Bagdad

Des responsables de l'OLP ont

L'Irak accuse les Etats-Unis de provocation

caine ne faisait mouvement vers l'Arabie saoudite et laissé entendre

qu'aucun déplacement de ce genre

n'était artendu dans l'immédiat. - (AFP, Reuter.)

L'Irak a accusé, jeudi 19 sep-tembre, les Etats-Unis de chercher ricain cherche un prétexte au maintien de sanctions injustes » (référence à l'embargo contre un prétexte pour un recours à la force contre le régime de Bagdad. Les ministres irakiens ont été convoqués pour discuter du feu vert donné par le président George Le president Bush, pour sa part, a, une nouvelle fois jeudi soir, mis en garde le président Saddam Hus-Bush aux forces américaines pour accompagner - si nécessaire - les sein, l'invitant à obéir aux résolutions de l'ONU sous peine equipes des Nations unies chargées d'a action militaire ». Il a toutefois d'inspecter les sites d'armement souligné qu'il ne prévoyait pas de « mouvements massifs de troupes » qui doivent être détruits. Le quotidien officiel El Joumet s'est déclaré persuadé que l'Irak houriyo juge la réaction de Washington disproportionnée face se plierait aux exigences de l'ONU. Le porte-parole du Penta-gone, M. Pete Williams, a affirmé de son côté qu'aucune force amériau différend qui oppose Bagdad aux équipes des Nations unies sur l'utilisation d'hélicoptères pour

Devant la conférence générale de l'AIEA

#### La France réclame un démantèlement rapide du potentiel nucléaire irakien

M. Philippe Rouvillois, administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) a lance, mercredi 18 septembre à Vienne (Autriche), un appel pressant en faveur de a mesures strictes e et immédiates visant à éviter que l'Irak ne poursuive la mise au point d'armes nucléaires.

leurs missions d'inspection. Pour ce journal, les services secrets

américains « répandent des infor-mations fausses et mulhonnétes »

all n'y a plus de temps à per-dre s, a estime M. Rouvillois, qui s'exprimait au nom de la déléga-tion française, devant la 35 conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). a f.e moment est venu d'appliquer à la lettre la résolution 687 du Conseil de sécurité, en faisant sortir d'Irak ou en neutralisant, ou en détruisant, non seule-

ment les matières, mais aussi les installations et les équipements qui peuvent contribuer à la fabrication d'une arme nuclèaire par l'Irak.» M. Rouvillois a souhaité par ailleurs la mise en forme « d'ici à la fin de l'année » d'un ensemble de mesures visant à améliorer le système actuel des garanties. Il a rappelé les propositions faites à ce sujet par la Communauté européenne « au conseil des gouver-neurs [de l'AlEA] qui les o accep-tées ». Si l'AlEA ne réagit pas rapidement, elle risque de compromettre sa crédibilité et de « mettre en péril les échanges nucléaires internationaux, foute d'une consiance suffisante dans l'efficacité des garanties», a ajouté le patron

toires contre la paix, sans l'arrêt des Implantations et sans considérer Jérusalem comme faisant partie

des territoires occupés?».

A Amman, le roi Hussein de

responsable palestinien a ajouté:

israéliennes dans les territoires Palestiniens de ne pas laisser pasoccupés. Il estime aussi que les Etats-Unis «maintiennent la posi-tion oncienne selon laquelle la ser l'occasion que leur offre une conférence de paix. «J'espère seu-lement qu'ils [les Palestiniens] réaquestion de Jérusalem et de sa liserons que le temps est compté et représentation ne devait pas être que la seule autre solution à des progrès sérieux ne peu étre qu'un désastre. Cette occasion pourrait ne abordée » à la conférence de paix. Estimant que la lettire américame « est. en revanche, en grand accord avec les demandes istabliennes», le jamais se représenter », a déclare le roi Hussein lors d'une conférence de presse avec M. Baker. Pour sa « Comment peut-on entrer dans le part, ce dernier a indiqué que la processus de paix sur la base des ence de paix que Unis tentent d'organiser en octobre west la meilleure chance qui se soit présentée depuis très longtemps. Beaucoup d'eau passera sous les ponts avant que le coche Jordanie et le secrétaire d'Etat ne repusse », a-t-il déclaré. - (AFP.)

LIBAN

#### La prochaine libération d'un otage démentie par les ravisseurs

tionnaire (OJR) a annoncé, jeudi 19 septembre, qu'elle n'avait pas l'in-tention de libérer un des deux otages occidentaux qu'elle détient, soulignant que la libération de Cheikh Abdel Karim Obeid, prisonnier en Israël, «reste prioritaire». Dans un communiqué publié à Beyrouth et authentifié que publié à Beyrouth et authentifié par une photo d'un otage américam, M. Joseph Ciccipio, l'OJR regrette de «geler tout espoir de libération d'un ciage jusqu'à ce que la position israé-lienne se clarific et que l'ONU se décide à s'activer». Outre M. Ciccipio, qui ont des otages». — (AFP.)

L'Organisation de la justice révolu-onnaire (OJR) a annonéé, jeudi Mann, dont la libération était annoncée comme imminente. Cheikh Obeid, responsable du Hezbollah pro-iranien, avait été enlevé en juillet 1989 par un commando israélien lors d'une opéra-tion menée au Liban sud. Le ministre israélien de la défense, M. Moshé Arens, a affirme mercredi que Cheikh Obcid est «la carte la plus forte dont dispose Israël pour obtenir des infor-

#### Signature de l'accord de sécurité entre les Etats-Unis et le Koweït

Un accord de sécurité américano-koweitien pour une durée de dix ans, le premier d'une série que les Etats-Unis espèrent conclure les Etats-Unis espèrent conclure avec d'antres Etats du Golfe, a été signé, jeu di 19 septembre à Washington, par le secrétaire américain à la défense, M. Dick Cheney, et son homologue koweftien, Cheikh Ali Sabah. Il prévoit le prépositionnement au Koweft de matériel militaire américain, l'organisation de manœuvres communes. I'entraînement par les munes, l'entrainement par les Etats-Unis des soldats kowettiens et la jouissance des facilités por-tuaires kowettiennes par l'US

Navy. Cet accord ne représente qu'un succès modeste pour Washington. qui espérait pouvoir conclure rapi-dement des arrangements sembla-bles avec les autres Etats membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG). En mai dernier, M. Chency s'était rendu dans les six pays du CCG (Arabie saoudite, Bahrein, Koweit, Oman, Qatar et Emirats arabes unis) dans l'espoir de mettre an point un accord glo-bal dans la région. L'initiative de

M. Chency avait achoppé notamment sur le désir des États arabes de ne pas apparaître comme les protégés des États-Unis, enxmêmes principal soutien d'Israël. – (AFP.)



7 med - 600

19.00

Mary Mary 10 1 mg 272 day Contract to the Contract of the The second second TCANT . . HEIST न्त्र के स्थापन स्थापन 1 - 11 - 21 - 21 - 21 - 21

40 100

12.12-

MCE

·

~--

a stimber

Ber !

1 50: 12:

De gene auflie

Age (arabica

Esta faire

3000

20 a. gen.

TARABES Cit i mar 4× 4 Company of the contract Se Marie 22 Se to Side this 7 7 2 7 Bezu Bialerije

3·45 表。 Part of the last print. A 445 4 4 5 5 5 5 5 8 8

•• Le Monde • Samedi 21 septembre 1991 7

AFGHANISTAN: après l'invitation lancée par Moscou à une délégation de moudjahidines

# Les mouvements rebelles fondamentalistes craignent d'être écartés d'un règlement du conflit

fondementaliste afghan, Gulbud-din Hekmatyar, a fait état jeudi 19 septembre d'une intensification des duels d'artiflerie entre les forces gouvernementales et la guérilla autour de la ville de Gardez, è una centaine de kilomètres au sud de Kaboul.

Dans le même temps, un proche de M. Hekmatyar a vio-lemment attaqué le président du gouvernement intérimaire de la résistance sunnita installé au Pakistan, M. Sibghatuijah Mojaddedi, officiellement invité à se rendre à Moscon d'ici un mois à la tête d'une délégation de moudjahidines (le Monde du 20 septembre). Chef du parti modéré Jabha, M. Mojaddadi s'est entretenu jeudi à Islamabad avec l'ambassadeur Peter Tamsen, envayé spécial des Etats-Unis auprès de la résistance afghane, qui est ensuite parti pour l'Arabie saoudite, sprès un sejour de trois semaines au Pakistan.

ISLAMABAD

correspondance

Marine marks

we les Palestiniens

conference de paix

schaine liberation du

meath par les ravisse

\*\* \* .

Les fondamentalistes de la guérilla eraignent de plus en plus d'être écartés d'un éventuel règlemeot. Ils ont vivement réagi à l'ennouce de la prochaine visite d'une délégation rebelle afghane en URSS, e Qui est Majaddedi? », s'est exclamé un membre de l'en-tourage de M. Hekmetyar, co apprenant que l'invitation de Mos-cou avait été transmise eu chef d'un aminuscute à perti.

« Ce soi-disant gouvernement ntermaine des mondjahidines n'est rien d'autre ag un consignmerat decrept et mefficaces, a ajonté ce responsable du Hezh Elsami, ca déplorant que la direction soviéti-que o'ait pas plutôt approché les e grandes » organisations de la gué-

Tandis qu'à Moscou un porte-

(Publicité)

An sommaire du

nº 175 de septembre 1991

Proche-Orient :

Faut-il croire à la paix

Nous ne devous pas craindre les migrants

L'Egypte vers une économie moderne

omed Mzall :

FRANCE ....

parole du ministère des affeires étraugères mattait en avant la question des prisonniers de guerre encore détenus par les moudjahiencore détenus par les moudjahidines (ils seraient une centaine
tnujnurs en vie), l'ambossade
soviétique d'Islamabad sonlignait
l'aspect politique de l'invitation,
en souhaitant une «large représentation» de la résistance pour ces
entretiens doat la date exacte n'a
pas encore été fixée. Un porte-parole de l'ambassade n'a pas excluque la délégation comprenne des
représentants chittes afghans basés
à Tébéran, dont le gouvernement a
analtiplié les initiatives ces dernières samaines, en vue d'une

> La fin da stata quo

nières samaines, en vue d'une

solutinn politique du canssit au coté du Pakistan.

Serait-ce la fin du statu que qui dominé la scène afghane depuis le dépert de l'armée rouge? Serait-on proche d'un réglement? La prudence s'impose, mais, si on établit un premier bilan des différents développements intervenus depuis la fin juillet, les partisans de la paix ont toutes les raisons d'être optimistes :

- deux réunions consecrées eux propositions de l'ONU (méca-nisme de trensition à Kaboul syant des élections) se sont dérou-lées à Islamabad et à Téhéran evec la participation de la majorité des factions rebelles;

no soldat suviétique a été libéré par la résistance au Pakistan en présence d'un envoyé spécial de Moscou;

- les durs du KGB et de l'armée soviétique partisans d'un sou-tien inconditionnel au régime de Kaboul se sont effondrés avec le communisme en URSS;

- le serétaire général des Nations unies, M. Javier Perez de Cuellar, est veno dans la région où il a en d'impurtaots entretieos avec les dirigeants des principaux pays concernes (Pakistan, Iran)... Arabie sacodar);

- les mosdiadihines ont décidé d'envoyer hat délégation à New Ynrk poor de couvelles discussions en marge de l'Assemblée générale de l'ONU;

- enfio. les Etats-Unis et

l'URSS ont annoncé la semaine dernière, l'arrêt des livraisons d'armes à leurs alliés respectifs à compter du 1º janvier.

L'invitation lancée par le Krem-lin consacre ces activités diplomatiques animées en coulisses par le Chypriote Benon Sevan, médiateur de l'ONU charge du ennflit afghan. Cette invitation est un événement en soi, après une lon gue accupetion de l'Afghanistan qui est restée comme une a plaie nuverte », selun l'expression de Mikhail Gorbatchev.

« C'est une sorte de reconnais-

sance par Moscous de la représen-tativité de la résistance, a estimé le parti Maaz de M. Sayyed Gai-lani, allié de M. Mojaddedi. Ces deux hommes, ainsi que M. Nabi Mohsmmedi, du Harakat, incarnent les traditionalistes de l'oppo-sition afghane. Ils maiotien neut des contacts avec l'ancien roi d'Afghanistan, Zsher Shah, exilé à Rume mais dant le citayeuneté vient d'être rétablie par les autorités de Kabnul (le Munde du 20 septembre). Et un parti, le Jamiat de M. Burhanuddin Rabbani, qui compte dans ses rangs des commandants célèbres comme Ahmad Shah Massond, «le lion du Panjshira, s'est associé aux discussions en vue d'un règlement sous l'égide de l'ONU, sans toutefnis couper les punts avec les isla-

Les représentants du conrant fondamentaliste radical de la guérilla afghane (outre M. Hekmatyar MM. Ynnus Kheles et Resni Sayyaf en font partie) voient, dans tous ces événements, « la confirmation d'un vaste complot à américa-no-soviétique visant à empêcher l'établissement d'un «réel gouver-nement islamique» à Kaboul.

A Kaboul, dans one interview à l'AFP, le président Najibullah a l'AFP, le président Najibullah a rappelé que son mouvement, le Waten (ex-perti démocratique populeire d'Afghanistan) était incontomnable. C'est ce que peosent aussi les Soviétiques, bien qu'ils souliguent, en privé, que l'avenir dumbet de l'Etat, spui reste, un personnage controversé, doit être décide par «les Afghans eux-mêmes.)

GAD SUTHERLAND

CAMBODGE : dans la perspective des élections générales

#### Les factions khmères s'accordent sur un mode de scrutin

Les quatre factions cambndgiennes se sunt mises d'accord. jendi 19 septembre à New-York, sur un mode de scrutin propor-tionnel dans les vingt provinces du pays, pour les futures élections générales sous l'égide de l'ONU, a-t-on annoncé de source officielle à l'issue d'une réunion du Conseil national suprême (CNS) cambod-

Le système électoral, a indiqué le premier ministre pro-vietnamien

> Le Monde PUBLICITÉ LITTÉRAIRE 46-62-74-43

de représentation proportionnelle utilisant chaque province comme eirconscription électurale ». Cet accord e été conclu entre le prince Norodom Sihanouk, président du CNS, M. Hun Sen, le chef natio-naliste Son Sann et l'un des prin-eipanx respnnsables des Khmers rouges, Khien Samphan.

La veille, à la suite de consul-tations bilatérales, le prince Siha-nouk avait obtenu un accord de nouk avait obtenu un accord de principe sur cette questinn. Cet accord est «un compramis entre deux systèmes» et peut être consi-déré comme «une grande victoire vers un accord final» entre tontes les parties cambodgiennes, a souli-gné M. Hun Sen. Jusqu'à présent, ce dernier s'était pranoné en forces d'un service majoritaire de liste, enntrairement sux trois proportionnelle pure. - (AFP.)

du Cambodge, M. Hun Sen, « sera

M. Sabalat nouveau ministre Le premier ministre haitien,

#### ambaasedeur en Hatti è Perie. mals la Sénat a'était refusé à entériner ce choix, estiment qua

aon dossier était «incomplet». Par

un orthopédiste formé en Belgi-

que, a été chargé du portefeuille

de la santé publique. L'ancien titu-

leire, M. Deniel Henrys était

Environ deux cents ressortis-

sants mallens, expulsés de Libye, sont arrivés, dans la soirée du mercredi 18 septembre, à

Barnako, à bord d'un avion libyen,

a-t-on annoncé, jeudi, de source officielle dans la capitale mallenne.

Visiblement épuisés, ces gens,

parmi lesquela des femmes et des

enfants, se sont plaints des condi-tions dans lesquelles ils avaient été regroupés à Sebha (dens le

sud de la Libye) avant leur expul-

sion. Plusieurs ont affirmé avoir

été longtemps retenus et maltral-

tés dens cette Incalité, où ils

étaient gardés par des Touaregs

Cette expulsion e provoqué une vive indignation à Bamako, où le

chergé d'affaires libyen a été

convoqué, jeudi metin, per le ministre malien des affaires étran-gères et des Maliens de l'exté-

rieur, M. Tiéblé Dramé. De son

côré, la ministra de le communica-tion, M. Sada Diarra, a dénoncé se qu'il considère camme un

e geste inamical de Tripoli s.

Mardi, Barnako avait sollicité offi-

ciellement l'aide de « pays amis», dont la France, l'Algérie, la Libye, la Mauritanie et la Côte-d'Ivoire,

pour trouver une solution au pro-

bième de la rébellion des Tous-regs dens le nurd du Mell. La

Libye e récemment expulsé plus de cinq cents ressortissants nigé-

rians, eccusée d'être en « situation irrégulière » (le Monde du 19 septembre). – (AFP.)

d'origine malienne.

démissionnaire. - (AFP.)

Deux cents Maliens

ont été expulsés

A TRAVERS LE MONDE

ARGENTINE

M. Carlos Menem annonce que son pays quitte le mouvernent des non-alignés

Le président argentin, M. Carlos Menern, a annoncé, jeudi 19 sepmenem, a annonce, jaudi 19 sep-tembra, que son pays avait décide de ne plus faire partie du mouve-ment des non-alignés, qui en a plus de reison d'être depuis la fin de la guerre froide et ne sait pas e adap-ter aux nuvelles réelitée mundieles ». M. Menem a accusé ce mouvement, auquel l'Argentine avait achéré en 1973, ede ne pas respecter les droite de l'hamme, la pulitique ». Lura de la dernière conférence des non-alignés à Accra (Ghana), l'Argentine n'avait envoyé qu'une délégation de fonctionnaires st ses propusitions de réformes

Dans les milieux diplomatiques de Buenos-Aires, on estime que cette décision est la conséquence logique de la politique libérale que mêne M. Menem depuis deux ans et de son rapprochement spectaculaire avse les Etsts-Unis. Accusé per l'opposition d'aligner de trop près sa politique étrangère sur celle de Washington, M. Menem, qui doit prochainement effectuer une visite dans ce pays, s'est défendu d'avoir cédé à de quelconques pressions. — (AFP, Reuter, UPL)

DJIBOUTI Dix détenus meurent

d'étouffement

dans une cellule trop exique

Dans une cellule de la prison de la gendarmerie nationale à Dijbouti-ville, dix détenus sunt morts d'étouffement, a-t-on appris, jeudi 19 novembre, de sources concor-dantes. La gendarmerie, selon ces sources, avait procédé, mercredi après-midi, à des raffes dans deux quartiers echauds» de la cepitale, où sévit une forte délinquence. Une soixentaine de parsonnes une solventaine de paradities aveient été amétées - dont une majorité de ressortissants éthiopiens ou somaliens, en situation irrégulière - et enteseées dans deux cellules exigués de la gendarmerie. C'est là que dix d'entre

Des Djihoutiens, sane pièce d'identité lors de leur interpella-tion, figureraient aussi parmi les victimes, mais on ignore leur nombre. Une enquête e été ouverte, jeudi, per le ministère de le justice, pour déterminer les res-ponsabilités dans cette affaire. — (AFP.)

ITÏAH

des affaires étrangères

M. René Préval, e nommé, jeudi 19 septembre, M. Jean-Rabert Sabalat au poste de ministre des affaires étrangères et des cuites, en remplacement de M- Marie-Danise Fabien Jean-Lnuie, qui quitte le gouvernement. M. Jean-Robert Sabalat présidait le Conseil électural pravientre (CEP) su mament du serutin présidentiel de décembre 1990, remporté par le père Jean-Bertrand Aristide. Il evalt été récemment nammé

Reddition

ailleurs, M. Clauda Jean-François, de guérilleros du Sentier lumineux

> Dix responsables de communau téa peyaannae au aud-aat du Pérou, qui avaient depuis quatre ens le titre de « commandant » au sein da la guérille meniste du Sentier lumineux, se sont rendus, ont annancé, jeudi 19 septembre, les farces ermées. Les Informatians données par ces paysans ont permis la capture d'une trentaine de aendéristes près du fleuve Apuri-mac, ont sjouté les autorités militaires, qui ont promis de gerantir la sécurité des guérilleros acceptant de dépaser les ermes. -

#### TUNISIE

Echec d'un détournement d'avion

Deux pirates de l'air, da natio-nalité tunisienne, unt tenté, jeudi 19 novembre, da détourner sur Alger un DC-9 d'Alitalia, essurant la liaison entre Rome et Tunis. L'evinn, qui trensportait cent trente passagers et sept membres d'équipage, s'est finalement posé è Tunis, comme prévu, l'aéroport d'Alger ayant refusé de le rece-

Les deux pirates de l'air, qui n'étaient, semble-t-il, pas armés, se sont laissé arrêter sans opposer de résistance. Parmi les passagers - tous sains et saufs - figurait le représentant de l'OLP à Rome, M. Hammad Nemer, qui se rendait à Tunis pour participer à la préparetion du conseil netionel palestinien, qui doit se réunir au début de la semaine prochaine à

#### EDDI)

la référence au bout des pages...

ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA FRANCE 1990

En 16 domoines et 900 tobleoux, une illustration de la France économique

880 pages - Prix 550 F

En librairie et dans les Observatoires Economiques Régionaux de l'INSEE

# **UNE CHARTE POUR L'EUROPE**

TEXTE INTÉGRAL, élucidé, commenté, traduit par André Prévost

Docteur ès lettres, lauréat de l'Académie. L'Europe de More : anarchie, corruption, inflation, guerres Le Remède : L'Instrument utopique : les finalités, urbanisme, économie, vie de l'esprit, pluralisme religieux, relations internationales : Fédérations.

UN LIVRE QUI ÉCLAIRE L'AUJOURD'HUI

UNE ÉDITION D'ART qui reproduit l'esthétique de l'original titres or, illustrations par Holbein, signets. Custode relevée de portraits. Notes. Tables. Lexique. Index. 780 pages.

LE LIVRE A OFFRIR: 250 F franco. Bégédis Paris et chez l'auteur. Par poste, commandes par C.C.P. A. Prévost 1462.61 Z LILLE ou par chèque ou eurochèque libellé en Francs Français à l'ordre de A Prévost, 16 avenue des Fleurs F. 591 10 LA MADELEINE. Livré per retour, emballege à toute épreuve. Pour envoi recommandé, ajouter 20 F. Tél 20.55.29.16. Dédicacé sur demande.

Voici la preuve qu'Apple Expo favorise les rencontres les plus enrichissantes.

CONFÉRENCES

14H 00

de GianCarlo Zanni

- Rencontre avec Système 7 -



Pour connaître le programme complet des conférences, venez à Apple Expo ou tapez 3614 code Apple. Apple Expo est au Cnit/La Défense, du 18 au 21 septembre 1991.

Apple Expo



A-1-

Jean-Marie Le Pen aspire, depuis plue de trente ens. à gouverner le France. De la part d'un chef de parti cette ambition est légitime. Mais le président du Front nadonal a de sa mission une conception différence de celle qui enime les eutres chefs de perti. It coneidère - et c'est son droit que la France a une vocarion meseianique. Il l'e écrit : «La France a, ici et meintenant, une mission exempleire : créer la synergie des forces spirituelles de la tradition, qui est transmission du Beau et du Vrai, et des forces matérielles multipliées per la fantestique et stimulante mutation scientifique et technologique moderne. Elle doit metire eu service de l'homme. créature de Dieu, les possibilités exeltantes de la liberté sous sa responsabilité lucide. » (1). Il pense être le seul apte à incamer cette vocetion et revendique ouvertement ce rôle de guide : «Le Français, quand il est tirá par de grandes idées et conduit par de vrais chefs, que ce soit dens l'entrepnse ou dans l'armée, va plus loin que tout la monde. e Cartaine de ceux, dans son entourage, qui en parient comme d'un « prophère inspiré » (2) précisent même parfoie que le fait d'être né le 20 juin 1928, «à égale distance de la fin d'une guerre [1918] et du commencement d'une autre s [1938] donne la preuve qu'il éteit promis à un destin guerrier de dimension internationale.

M. Le Pen ne fait pas non plus mystèra de son projet de société, sion : le remise en « ordre » de le Frence : «Il n'y eura pas de survie possible si l'Occident ne ratrouve pes les sources de l'ordra naturel. » Ni de sa détermination à régenter la société, si un jour il parvient au faite du pouvoir, selon lee conceptions métaphysiques qui sont celles de sa famille politi-que : «Entre le bien et le mai le pouvoir ne peut rester neutre [...]. S'il y a dans l'être humain une aspiration à l'harmonie, elle doit être codifiée, guidée, grâce à l'autorité de l'Etat », car el'Etat national incame la communauté popu-laire organisée pour accomplir sa il est le gardien de l'âme popu-

Le reste n'est que stratégie, tences, effets de marketing, petites et grosses ficelles du métier politique au service d'un fonds de commerce électoral tellement hétérogène qu'il nécessite une démarche caméléonesque. Ici on vocifère, là on joue patte de velours. Rien que de très banal pour qui veut séduire l'électeur, ignorant, généralement, du vénta-ble dessein de M. Le Pen.

L'impact médiatique obtenu par l'irruption de M. Le Pen devant la commission d'enquête perlementaire sur le financement des partis conforte le Front national dans un ectivisme sur un terreau d'entiparlementarisme rendu fertile par le diecrédit des partis traditionnels. C'est pour lui tout bénéfice : quend l'image du e ecendale » occupe les écrans de télé, elle occulte les mystères du financement du Front national.

Le dernier sondage en date su l'immigretion, à peraître dens le Figero-Megezine, fera, comme d'hebitude, boule de neige. On relèva déjà que M. Le Pen est pramier au pelmerès des hommes politiques qui \* proposent des solutions satisfeisantes eu problème de l'immigration». Tel est l'evis de 22 % des personnee interrogées (lire par ailleurs). Ce n'est pourtent pas une informetion. Si t'on se réfère eux son dages effectués par le SOFRES dans le passé, en particulier pour le Monde, M. Le Pen e toujours

bénéficié, sur ce rhème, d'un potentiel d'edhésions confortable, eouvent supérieur eu « scora e de cette dernière enquête. En mai 1984, il y evait 28 % des Français pour epprouver les prises de position de M. Le Pen sur l'im-migretion, 31 % en octobra 1985, 24 % en janvier 1989 et à nou-veau 31 % en octobra 1990.

Toute le question - et c'est la seule, au fond, qui veille eujour-d'hui – est de savoir s'il existe toujoure, en France, une forte mejorité de citoyens pour estimer que M. Le Pen et le Front netional représentent «un danger pour la démocretie » et qui ne voteront jemais pour eux, méme e'il leur errive de ee déclerer d'eccord evec eux quand il s'agit d'Immi-gration. Il y aven 50 % des parsonnee interrogées par la SOFRES, en 1985, pour formuler ce jugement sens appel, 55 % en mai 1987, 65 % en octobre 1987, 67 % en décembre 1988, et ce taux est resté inchengé jusqu'en septem-bre 1990. En dépit de l'audence de ses thèmes de prédilection suprès de l'électoret, le Front national et M. Le Pen pareisseient vouée à le merginelité politique per l'existence de ce rempart civi-

#### Le point de non-retour ?

La sous-question est donc de savoir si les Franceis ont changé d'avis sur ce point. Cela revient è se demander si, dens le nouveau contexte intérieur et extérieur, M. Le Pen peut être eéneusament en mesure, comme il le prédit, de surmonter ou de contourner ce handicep qui peraisseit jusqu'è présent infranchissable pour lui. La persietance d'un abstentionnisme massif aux élections va-t-ella lui couvrir un bouleverd » aux élections régioneles en Provence-Alpee-Côte d'Azur? Ve-t-elle lui donner l'occasion de passer aux actes dans sa «mission» de mettre en pratique sa conception de l'« ordre » dans tous les domaines économiques et sociaux dont la responsebilité incombe aux nationeliemes dens les peye de l'Est libérés du totelitarisme communiste, qui risque d'engendrer très vite des régimes extrémistes de droite, sous la pression des difficultés de vie quotidienne des populations concernées, peut-il, contre toute raison, engendrer une dynemique de contagion en Europe de l'Ouest? Autrement dit, compte tenu de le part d'irrationnel qui existe souvent dans les phénomènes de masse, la France est-elle parvenue, sens en avoir plainement conscience, à un stade anelogue à celul où en étaiem l'Allemegne et l'itelie dens les annéee 30, eu moment où l'exercice démocratique du suffrage universel parmettah aux nazis et eux fescietes d'etteindra le point de non-retour?

Si la France en éteit errivée là, le question Le Pen ee poserait en effet eux Françaie sous un jour nouveau et tragique. Elle méritarait d'eutres réponsee que les rituelles surenchères qui, à force de concessions à l'eir du temps, conduisent eujourd'hui un libérel comme M. Veléry Giscard d'Eetaing è remettre en cause l'un des principes fondamentaux du droit français, en proposent que la «droit du sange prévale désormeie dans les critères d'acquisition de le nationelizé franceise, et è epporter ainsi de l'eau au moulir des thèses racistes dont M. Le Pen nourrit sa démagogie.

(1) Les Français d'abord. Carrère-Lason, 1984. (2) Expression de M. François Bri-

#### M. François Beaujolin est nommé directeur du Fonds d'action sociale

directeur du Fonds d'action sociale leurs familles (FAS), établissement public compétent en matière d'intégration sociale et culturelle, de logement et de formation des immigrés. Il remplace M. Michel Yabiel, nomme en juillet directeur adjoint du cabinet de M. Jean-Louis Bianco, ministre des affaires sociales et de

M. François Beaujolin a été [Né le 8 juillet 1945 à Paris, M. Beau-nommé, par décret du 16 septembre, directeur du Fonde d'attion sociale d'études politiques de Paris. Après avoir pour les travailleurs immigrés et conseiller économique à la Fedération de la métalturgie CFDT de 1977 à 1982. M. Beaujolin est ensuite conseiller du président de la Compagnie générale de construction téléphonique (1983-1985) pois directeur adjoint d'une sociéte de commerce international. Dépuis décembre 1988, il dirige la mission Nationale Nouvelles Qualifications créée au ministère du travail sous l'égide de M. Bertrand Schwartz.)

# M. Giscard d'Estaing propose de substituer le «droit du sang» au «droit du sol»

Dans un article intitulé «Immi-Dans un article intitule «immigration ou invasion?», publié dans
le Figaro-Magozine du samedi
21 septembre, M. Valéry Giscard
d'Estaing souheite que la France
ervienne à la conception traditionnelle de l'acquisition de la main de
le de l'acquisition de la main de lité françoise : celle du droit du

«La facilité des déplacements et l'ouverture des frontières qui rendent désormais possible de choisir à son grè le lieu d'une future naissance recommandent de revenir à cette conception, explique l'ancien chef de l'Etat. On nait français si on nait d'un père ou d'une mère français. C'est désormois la conception de tous les grands pays européens. Le fait paur un enfant étranger d'être né en Allemagne ne lui confère aucun droit à la nationalité alle-

être adaptée au cas des enfants légitimes ou adoptés. » En cas «de recours complémentaire au droit du sol », celui-ci, sclon M. Giscard d'Estaing, « devrait être ensouré de garanties très strictes », comme d'installation permanente et régu-lière des deux parents dans notre pays pendant une durée d'au moins dix ans avant la naissancee.

ment souhaitable qu'une loi sur la nationalité soit soumise au référendum. Une telle loi devrait contenir,

selon lui, ces cina règles:

- « La naturalisation deit toujours

être demandéc par une démarche
explicite de l'intèressé, ouprès de par rapport à celle des immigrés

 L'intéressé doit avoir une dence permanente en France,

- Une durée minimale de séjour doit être exigée: dix ans en règle genérale, avec une possibilité de réduction pour les jeunes. - L'intéressé doit disposer de res-

sources régulières pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. - Il doit donner des preuves concrètes d'assimilation, en particu-licr parler et écrire le français comme ses futurs compatriotes dans son environnement social.»

L'ancien président de la Républi-

d'origine européenne. Les chiffres concernant les étrangere ayant acquis la nationalité française, rap-pelle-t-il, étaient en effet respectivement de 9,8 % et 84,2 % en 1975, de 34,5 % et 37,5 % en 1989.

« Ce déplacement dans l'origine « Ce déplacement dans l'origine des immigrés, ajouiet-il, exprime aussi une modification de la nature socio-économique de l'immigration. Blen que dans cette matière sensible il faille manipuler les mots avec précaution, en raison de la charge émotionnelle ou historique qu'ils portent, le type de problème auquel nous aurons à faire face se déplace de celui de l'immigration (arrivée d'étrangers désireux de s'installer dans le pays) vers cebu de l'invadons le pays) vers cebu de l'invadans le pays) vers celui de l'inva-sion: action d'entrer, de se répandre soudainement, selon lo définition donnée par Littré.»

人物电流管

Deux sondages

#### Un Français sur cinq approuve les propositions du FN sur l'immigration

Un sondage de la SOFRES, réaiisé du 23 au 27 août dernier auprès de mille personnes de dixhuit ans ans et plus et dont les résultats sont publiés par le Figa-no-Magazine du 21 septembre, indique que M. Jean-Marie le Pen arrive en tête des hommes politi-ques qui eproposent des solutions satisfaisantes au problème de l'im-migrotion», avec 22 % des opinions (contre 15 % en novembre 1985). Il contre 13% en hoverhore 1983), in est suivi par MM, Charles Pasqua (15%), Jacques Chirac (11%, con-tre 14% en 1985), François Mitter-rand (10%, contre 20% en 1985).

52 % des personnes interrogées estiment qu'il faut empêcher de nouvelles entrées d'immigrés co France, et 20 % qu'il faut renvoyer dans leur pays « un grand nombre » d'étrangers. 20 % d'entre elles approuvent l'idée de quotas per profession et par pays d'origine, et scules 4 % soubeitent leisser les frontières ouvertes. Quant aux clandestins, 77 % des personnes interro-gées souhaitent qu'ils soient reovoyés dans leur pays, mais 17 % approuvent la régularisation pour ceux qui sont co France depuis longtemps. Les «charters» pour clandestins sont approuvés, selon cette enquête, par 50 % des Francais (29 % les jugeant « souhoita-

25 % d'entre cux les coosidérent comme non efficaces, et 23 % comme « contraires à la dignité

A la question: ell y a aujour-d'hui le même nombre d'immigrés qu'il y a dix ans. Cela wous paraît-il correspondre à la réalité? », 49 % des personoes interrogées répon-dent : « Non, pas du tout », et 26 % : « Non, plutôt pas ». Sculs 13 % d'entre elles répondent : « Oui, plutôt », 51 % des sondés estiment qu'en matière d'emploi il n'y a pas de raisou de faire de différence entre un Français et un immigré en situation régulière, mais 45 % approuvent l'idée d'uce priorité donnée aux Français. Pour les prestations sociales, 52 % désapprouvent uce différenciation Français et immigrés, mais 43 % souhaitent une priorité en faveur des Français.

En général, 50 % des Français pensent que les immigrés en situation régulière ont acquis le droit de rester en France, mais 40 % estiment qu'il faut les renvoyer s'ils sont eu chômage depuis un ao. Enfin, 21 % des sondés sont favorables au droit de vote aux élections municipales pour les étrangers vivant deouis un certain temps en France, mais 74 % y sont opposés.

#### L'image des réfugiés politiques est meilleure que celle des immigrés

Les Français ont une moins manveise opinioo des réfugiés politiques que des immigrés et semblent plutôt fiers de la réputa-tion de la Frence, terre d'asile pour les persécutés.

72 % des huit cent dix personnes interrogées par IPSOS, en mai et août derniers, pensent que l'image de la France à l'étranger est celle d'un grand pays défenseur des droits de l'homme. Une proportion équivalente estime suffisants les efforts de la France pour accueillir les réfugiés, tandis que 20 % - 26 % des électeurs de gauche - ont une opinion inverse.

Les personnes sondées semblent bien distinguer les immigrés des réfugiés politiques, mais elles ignoreot généralement la provenence de ces derniers. Le public pense d'abord aux réfugiés des pays de l'Est, minoritaires en réalité parmi la Turquie, qui fournit le plus gros contingent de demandeurs, est

presque ignorée. Enfin, la distinction entre réfugiés «politiques», qui ont droit à 38, rue François-1..., l'sccucil et à la protection, ct 75008 Paris.

« réfugies économiques », qui sont des immigrants, ne passe pas bien, en tont cas lorsqu'il s'agit des Albanais demandant l'asile à l'Italie. Ceux-ci sont des «politiques» pour 38 % des personnes interrogées, alors que 56 % les qualifient plutôt «d'économiques».

> Aider l'insertion

Ce sondage a été effectué à l'occasion de la création d'une fondation destinée à aider à l'insertion sociale et professionnelle des réfugiés politiques. Fondée per M. Amir Jahanchahi, un Iranien réfugié co France depuis douze ans, aujourd'hui promoteur immobilier, cette fondation, dotée d'un budget annuel d'un million de francs, est parrainée par des per-Xénakis et MM. Bernard Kouchner, Alfred Grosser, et Raymond

► Fondation Amlr Jehanchahl

Le séjour du secrétaire général du PCF en Allemagne

# Une lettre de M. Georges Marchais

Nous avons reçu de M. Georges Marchaix, qui invoque la droit de réponse, la lettre suivanta:

Votre journal a publié le 6 septembre 1991 deux articles, dont l'un était intitulé « Nouveaux documents t temoignages sur le séjour de M. Marchais on Allemagno pendant l'Occupation», et l'autre «Selon un fonctionnaire des anciens combat-tants, l'exemplaire du contrat de travail portunt la mention «travailleur volontaire » a disparu des archives ». Dans ces articles, vous vous faites l'écho de déclarations selon losquelles la direction du PCF aurait fait disparaître entre 1959 et 1961 des pièces de mon dossier au ministere des anciens combattants qui auraient établi que je serais volontairement parti travailler en Allemagne pendant la seconde guerre mondiale.

Je me dois de vous rappeier que la justice a établi que cette accusation procède d'une dénaturation frauduleuse de ma véritable situa-tion administrative. En effet, c'est sous la contrainte que, comme des milliers d'autres Français, j'ai été en voyé en Aliemagne en décembre 1942, en application de la loi du 4 septembre 1942 sur l'utilisation et l'orientation de la maind'œuvre, Je n'entends pas entretenir une polémique qui n'a plus lieu d'être sur ces faits qui sont judiciairement et historiquement établis. Toutefois, je crois utile de porter à a connaissance de vos lecteurs deux éléments qui rétablissent la vérité.

D'une part, mes avocats. Me Jules Borker et Monique Picard-Weyl, ont publié le 9 septembre un communiqué dans lequel on pouvait notamment lire :

« On rappellera en effet que M. Georges Marchais avail déposé plainte le 12 mars 1973 au titre de la falsification de certains documents concernant son statut de travailleur pendant la seconde guerre mondiale. Les faux tendaient à accrediter l'idèc que M. Georges Morchais serait parti volontairement en Alle-magne, et non pas, comme ce fut le cas, parce qu'il avait été requis par le gouvernement d'occupation en versu de la loi du 4 septembre 1942.

» Avant le dépôt de la plainte, M. Georges Marchais avait d'autre part obtenu du vribunal de grando instance do Paris une ordonnance désignant un huissier de justice qu s'était rendu au ministère des anciens combattants pour prendre connaissance de l'intégralité des archives lc concernant. Les originaux des trois documents figurant au dos sier avaient été répertoriés, notés puis saisis et transmis à un juge d'instruction.

» Parmi ces documents figurait un certificat d'embauchage valant contrat de travail, dont l'orquête a crisuite établi qu'il avait été falsifié pour cacher que M. Georges Mar-chais avait été requis et n'était pas parti de son propre gré.

» On observera d'ailleurs qu'il avait été établi de façon indiscutable au cours de l'instruction que le das-sier n'avait pas été manipulé avant 196P et que, s'il l'avait été à cette date comme en 1972, c'était à la demande de certains services de police, et notamment des renselgnements généraux.

» Ces pièces, comme les explica-tions fournies par les agents du ministère au juge d'instruction, établissem en tout cas parfaitement le caractère mensonger des instruations aujourd'hui proférées contre M. Gcorges Marchols, seloo lesquelles son dossier aurait été manipulé en 1959 pour en soustraire un contrat de travailleur volontaire.

» Cette campagne n'est que la reprise des procedés que lo cour d'appel de Paris avait sévèrement blămes dans l'arrêt qu'elle avait pro-nonce le 12 juillet 1978 à la suite de la plainte de M. Georges Marchais. Par cette décision, la cour d'oppel de Paris ovait reconnu l'existence de la falsification et souligné la bonne foi de M. Georges Mar-

Pour sa part, M= Maria Doriath, veuve de Paul Doriath, que M. Heckli accuse de l'avoir contacté m. Heckii accuse de l'avoir contacte en 1959, en tant que responsable de la «section des cadres» du PCF, pour organiser cette prétendue substitution de mon contrat de travail au ministère des anciens combattants, a publié dans l'Humanité du l'i septembre 1991 la mise au point suivante.

a Profondément indignée par l'utilisation faite par Georges Fleckli, à la télévision et dans la presse, du nom d'hommes respectés dans tous les milieux, des communistes aujour-d'hui disparus, pour donner crédibilité à ses accusations confire Georges Marchais, je tiens à affirmer que Georges Heckli ne dit pas la vérité lorsqu'il dit avoir été contacté par Paul Dorlath, mon mari, en 1959 et

» En effet, Paul Dorlath, prison-nier évadé, ouvrier chaudronnier à l'entreprise Catoire, a travaillé à la section des cadres de la fédération de Paris du PCF de fin 1955 à fin septembre 1958. En octobre 1958, il devenait collaborateur à l'adminis-tration de l'Humanité et cela jusqu'à sa mort en 1971. Paul Dorlath n'a donc pu rencontrer Hecki pour une donc pu rencontrer Heckli pour une question de cadres, ni en 1959 ni en 1961. Par ailleurs, comment Heckli peut-il présenter comme un manipulé et un martipulateur un carna-rade dont il a dit, sur sa tombe, quel homme courageux, généreux, scrupuleux et fidèle il était?

» Ne pas être d'accord avec le PCF, le quitter, est affaire person-nelle. Mais l'utilisation de telles méthodes est totalement inadmissible et condamnable.»

¡Les assertions des avocats de Ni. Mar-chais appellent plusieurs abservations : t) Mr Borker et Picard-Weyl se réfe-rent à l'arrêt rendo par la neuvième cham-bre de la coor d'appel de Paris, le 12 julilet 1978, dans lequel elle jagealt qu'Anguste Lecons, ancien dirigeant du PCF, et Jenn Bolzono, directeor de Minute, avaioot, ie premiur, falt preave d'uoo «légèroté bilinable», le second, e anaqué de régisance en publiant des photocopies alletrées de documents tendant à gaurer que M. Marchais était parti travailler volontairement en Allemagne. Ils opnotunt préciser que l'arrêt, confirmant le jugement de première instance, déboatait ue preciser que l'arret, continuant le juga-meot do première instance, déboatait M. Marchais de sa plainte contre Auguste Lecteur et coutre Jean Boizeau, lesquels n'étaient en ancuse manière recounts cou-pables de « faisfilication » (le Monde du 14 juillet 1978).

 $\tau_{\rm H} = 0.05$ 

1.50

. .

Q.5

200

the first two Constitutions

14 juillet 1978).

2) En prantère lastance, en effet, la dontéme chambre correctionoelle de Parls avait estimé, dans an jagement rends le 27 octobre 1977 sur la phriste de M. Marchale, que, si les ducaments publiés avalent bien sobs des « atérations» accidentelles ou volontaires lors de lear reproduction, ils ae présentaient ancune modification substantielle do anture à induire en erreur sor leur contem administratif résignée. Prévenna de faisification de documents administratifs, M. Lectur et le directeur de Minute avalent été relaxés, décâtion qualifiée de senadale e par l'élaven afté et doat M. Marchais — muis non le parquet — M. Marchais - male non le parquet -avait fait appel (le Monde du 29 octobre

M. Georges Heckil, informé des observations de M. Misria Doristh, sous a cummuniqué une répouse, dont auns extraynas les passages salvonts : a Si Jerois à reprendre le parole sur le tombe de Paul Darlett, je redirais que ce fut un bomme courageux, ginéreux, scripuleux et fidèle. Cela ne m'empliche nullement d'affanter que Paul, à la demande du Parti, m'a chargé en 1959 de rérifter s'il y srait un dossier Georges Marchais aux archives de ministère des auciens combet-tuats et rictimes de guerre et que c'est lui aussi qui m'a informé de la décision du Parti de faire disparatire l'axemplaire du certificat d'embanche portant la mestion travaliteur rolontaire pour les usines Mes-serschmitt. Saul ton respect, (...) tu n'étais pas forcèment au fait de toutes les affaires délicates que l'aut avait la misextraynas les passages salvoats : «Si n'esus pas torcement au fait de toutes les atlèdres délicates que Paul avuit la mis-sion de Galler alors qu'il continualt à col-laborer au secteur des codres tout en écant palarié à l'Humanité. Cest à ce citre que je lui communiqueis des renseignements demandés par le Parti sur quelques mili-tants.»]

Le Monde ● Samedi 21 septembra 1991 9

# M. Waechter repousse les propositions d'union de M. Lalonde

Ls président de Génération Ecologie, M. Brice Lalonde, a lencé, jeudi 19 septembre, à Lutterbach, dans le benlieue de Molhouss, un nouvel appel à l'union des écologistes. Il n'a pas exclu de quitter le gouvernoment si cola devait favoriser un rapprochement avsc les Verts. De retour à Mulhouse, où il set conseills municipal, le chef de file des Verts, M. Antoine Waechter, a affirmé; le même jour, qu'il ne fallait pas ceder and amanagumas mediatiques du ministre de François Mitterrand >. . .

nation

HAMPINE BOOK IN THE PER

\*\*\*

And the second

一 アンサイ

with the second second

543

المنظورة أأجا بمحصوا

ينهش منعهمين

MATERIAL STATES

Months of the second of the se

All Torman

the second second

100 · 100

year or a second .....

ge teachers.

 $\pm 10.7$ 

Management of the second

the the same of the

MULHOUSE

de nos envoyés spéciaux

M. Brice Lalonde ne déteste pas s'amuser. C'est à Lutterbach, tout près de Malhouse, le fief de M. Aotoine Waechter, qu'il est venu, jeudi-19 septembre, « tendre lo main aux Verts». «Avant de ventr à Lutterbach, j'ai téléphoné à Antoine Waechter pour his dire que nous voulous tendre la main aux Verts. Il m'a dit: a D'accord. Mais. · à la condition qu'il o'y ait plus •de critiques entre nous», e pré-cisé M. Lalonde. Eo fait, l'affrontement continue entre les «frères ennemis» de l'écologie.

Pour le ministre de l'environnement; les écologistes ont aujourd'hui « la chance historique de pouvoir inflèchir la vie politique et de contribuer à son renouvellement »; mais seulement s'ils s'unisseot. e Personne n'à le monopole de l'écologie. Il y a plusieurs courants. Et l'écologie appartient elle-même à un courant plus large déterminé à faire obstacle au Front national », explique t-il. Pour: favoriser cette duina, Michalonde estipret à répondre au vœu de M. Waechter qm lia appele, a plusieurs reprises, à quitter le gouvernement. & SI l'union peut se faire sur des bases nettes, sans ambiguité, alors oul. situation personnelle », dit-il, tout en doutant beaucoup, au fond de lui-même, que ce soit en démissionnant que l'on défend le mieux l'environnement.

> « Ratisser plus large »

En attendant, Génération Ecologie est prêt à peser sur le rapport de force interne aux écologistes en présentant des listes aux élections régionales dans la plupart des départements. Le maire de Lutterbach, M. Roger Winterhalter, president de la Fédération nationale des élus autogestionnaires et membre de la coordination nationale de l'Alternative rouge et verte (AREV), sera ainsi candidat contre M. Waechter.

Pour le chef de file des Verts, el'union des écologistes s'est faite en 1984, au moment de la formation des Verts». «Si Brice Lalonde insiste autant pour l'union, c'est que Génération . Ecologie est une

coguille vides, dit-il. Sur un plan tactique, M. Waechter et ses amis considérent que, dans un scrutin à la proportionnelle, comme celui des élections régioneles, la présence de deux listes se réciamant de l'écologie permettra de e ratis-ser plus larges.

Ils n'envisagent donc « un partenaria: qu'ao lendemain des élections régionales, et sur les bases suivantes : « L'obandon du nucléaire, la réduction des crédits routiers au bénéfice des transports collectifs, la maîtrise de lo croissance urbaine, la protection sans complaisance du littoral et de la montogne, lo lutte contre le chômage par une economie du partage et une ambitieuse démarche de reconquête de la qualité de lo vie et de la cohésion sociale dans les villes. » Cette longue liste d'orientations, ou plutôt de condi-tions; tient également lieu de réponse an récent appel lancé aux écologistes par M. Jacques Chirac.

# M. Claude Evin cherche à mobiliser les abstentionnistes du premier tour

e S'abstenir, c'est faire l'autruche. Mais, quand l'eutruche se met la tête dans le sable, cela ne l'empêche pas de prendre des coups de pied dens le c... > Les exhortetions ds M. Bemard Kouchner, venu mercredi 18 septembre, à Saint-Nazairs, apporter son soutlen à M. Claude Evin, vont-siles secouer l'indifférence des quarants-quetre mills quatre cent trente-trois électeurs de la huitième circonecription de Loire-Atlantique qui ont boudé les umes dimanche dernier? - SAINT-NAZAIRE

de notre correspondant

C'est vers les abstentinnnistes que M. Evin, ancien ministre de la santé de M. Rocard, porte, depuis lundi 16 septembre, lendemain du premier tour, tous ses efforts. Il a perdu plus de quaturze mille voix BERNARD LEDERER

et JEAN-LOUIS SAUX

par rapport an premier tour des
législatives de juin 1988. Aussi
M. Evin et M= Marie-Madeleine

Dienlangard, sa suppléante, et les militants socialistes ne ménagent-ils pas leur peine. On les voit sur les marches, les parkings des grandes surfaces, aux sorties des principales entreprises de la régino nazai-

Jeudi matin, M. Evin a reçu le renfort de M. Jean Auroux, prési-dent du groupe socialiste de l'Assemblée nationale. Ils se sont rendus sur le terre-plein de Penhoët. Les salariés du chantier naval qui sortaient du restaurant d'entreprise étaient manifestement indifférents aux deux anciens ministres qui leurs tendent leurs tracis. Finale-ment, ce sont des militants CGT qui ont créé le contact.

L'échange est acerbe. Les cégétistes eccusent, entre autres reprocbes, M. Evin d'avoir été absent pendent les deux gros conflits qui ont marqué les chan-tiers au début de l'été 1988 et à la fin 1989. M. Evin rappelle qu'il a joué un rôle dans les prises de commandes dant bénéficient les Chantiers de l'Atlantique aujonrje ne serai pas satisfait de mon vote», dit un des ouvriers, militant communiste. Il ajoute : « Je me

port à ce deuxième tour. » Les sec-tions du PCF de la buitième circonscription ont certes appelé les électeurs de M. Jean-Louis Le Corre à reparter leurs vaix (16,08 % dimanche dernier) sur M. Evin, mais c'est au terme d'un long communiqué dans lequel l'an-cien ministre est vivement critiqué.

> Les Verts et la proportionnelle

Du côté des écologistes, M. Joël Gicquiaud (Verts, 9,38 %) ne donne pas de consigne de vote, tout comme M. Jean-Claude Demaure et ses amis d'Ecologie-So-lidarités (6,58 %) qui avaient subordonné leur attitude pour le second tour à l'engagement que prendrait ou non M. Evin de présenter, lors de la prochaine session parlementaire, une proposition de loi introduisant une part de pro-portinnnelle dans les scrutins légis-latifs et cantonaux. Estimant que M. Evio ne leur a pas apporté suf-fisamment de garanties, il ont décidé de laisser leurs électeurs libres de leur choix. Cette attitude laissera peut-être des traces au sein des municipalités socialistes de Nantes et de Saint-Nazaire.

M. Etienne Garnier (RPR) voudrait bien faire assez de bruit pour réveiller les abstentionnnistes, mais pas trop pour ne pas tirer de leur sommeil électoral ceux, majuri-taires, qui portent habituellement leurs voix sur M. Evin. Le candidat RPR-UDF e un peu plus de cinq mille trois cents voix à récuperer par rapport au premier tour de juin 1988. Mais il sait bien qu'au-delà de ce potentiel il ne pourra pes jouer « les rassem-bleurs » dans une circonscription où, affirme-t-il, « les murs de Berlin mettent plus de temps à tomber qu'ailleurs ». Si le Front national ne nne pas de consigne de vote, M. Garnier, qui s'est toujours net-tement démarqué du parti de M. Le Pen, ne refuse pas, o priori, les voix qui se sont portées, au premier tour, sur M. René-Marie Bouin (8,52 %). « Claude Evin, dit-il, accepte bien aujourd'hui celles des électeurs communistes. »

JEAN-CLAUDE CHEMIN

Les rivalités à la tête du CDS

# Les centristes inventent la présidence bicéphale

du MRG, qui avait consisté à instituer pour ce parti une présidence tournante. Il y aura, désormais, la solution centriste d'une présidence bicéphale. Au bout d'une semaine d'intenses tractations et émotions, les responsables du CDS sont pervenus, en effet, jendi 19 septem-bre, à un accord satisfaisant pour leur esprit, mais sans doute moins pour l'efficacité. Selon le commu-niqué commun publié jeudi soir, MM. Pierre Méhaignene, Domins-que Baudis et Bernard Bosson, les trois acceurs de cette petite comédie, se présenteront dans un mois au congrès d'Angoulème sur la

e bien montrer leur volonté de travoiller ensemble [...] à la veille d'évenements politiques majeurs s; officieusement, ponr obtenir un vote groupé, qui évitera de cerner le poids respectif de l'un ou l'autre dans le parti.

M. Méhaignerie sauve la face en préservant son titre de président do CDS. Sa tache essentielle devrait être, comme le réclamaient les députés, de conduire au mieux les négociations électorales avec les partenaires de l'opposition et de défeodre les iotérets ceotristes dans un éventuel gouvernement de d'additionner des compétences qui cobabitation. M. Baudia, qui ce sont comptémentaires, ofin de

oouvelle fois l'impression de se dérober, obtient, avec le soutien précieux de MM. François Bayrou et Bernard Stasi, le titre de président «exécutif», chargé, en raison de ses qualités médiatiques reconones, « de porter le message du CDS à l'extérieur ». M. Bossoo hérite du poste de secrétaire géné-ral libéré par M. Barrot et aura donc en charge la vie interne du

mouvement. A priori, chacun se félicite. Nous manifestons ainsi, explique M. Mehaignerie, notre volonte

minotion de se battre ensemble.» e Nous donnons un exemple, déclare M. Baudis, a contrario, de tout ce qui se fait dans les autres formations politiques, en procédant par addition et non par division. A la réflexion, on peut craindre plutôt qu'en refusant de traocher dans le vif et de choisir nettement une méthode de direction les dirigeents centristes ne multiplient encore les difficultés. Il est clair que la succession de M. Méhaignerie est, de toute façon, ouverte et que la rivalité sera apre cotre M. Baudis et M. Bosson.

DANIEL CARTON

#### EN BREF

□ M. Devedilan critique le fonc-tionnement du RPR. - M. Patrick Devedjiao, député (RPR) des Hauts-de-Seine, maire d'Antony, se déclare, dans un entretien publié par Libération vendredi 20 septembre, sur la même ligne que son collègue du Val-d'Oise, M. Jean-Pierre Delalande, qui avait critique la direction do RPR (le Monde du 20. septembre), «Il est nécessaire, aujourd'hui, de dévelop-per dans le mouvement une aile selou qui le ralliement de M. Phi-lippe Seguin à M. Charles Pasqua et les départs de M. Michel Noir, de M. Michèle Barzach et de

o M. Melonchon : « Dans le match Tapie-Le Pen, où est. le PS? » - M. Jean-Luc Mélenchon, sénateur (PS) de l'Essonne, se demande, dans le bulletin beb-domadaire de la ganche socialiste, A gauche: « Dans le match Topie-Le Pen, qui vo polariser l'élection nationale de 1992, où est le PS?», en observant que « pour aller au combat contre le chef de le premier parti de France fournit les troupes et le matériel, mais pas ajoute-t-il, la défaite sero pour nous. Si nous gagnons, la victoire sera pour d'autres.

D Précisina. - Dans le compte rendu des travaux de la commis-sion d'enquête sur le financement des partis, paru dans le Monde du 20 septembre, une erreur de transcampagne présidentielle de M. François Mitterrand avait bénéficié de « dons par chèques (26 000 Fémanant d'entreprises ou de particuliers) pour un mon-tant de 16 millons de francs v. phrase incompréhensible en raison du «F» qui s'est glisse malencontrensement dans la parenthèse. Le candidat du PS avait reçu, en un montant de 16 millions de

RADIO

francs.



CENTRE D'ESSAIS

Du jeudi 19 au lundi 23 septembre, au Pavillon Royal du Bois de Boulogne\*



Audi vous ouvre les portes de ses plus beaux modèles.

L'Audi V8, le Coupé S2, le Cabriolet et toute la gamme Audi 100 vous attendent pour un essai privilégié dans le cadre prestigieux du Pavillon Royal dans le Bois de Boulogne. Afin de réaliser votre essai dans les meilleures conditions nous vous invitons dès à présent à nous contacter au: 42.56.01.60 afin de prendre un rendez-vous.

\* Face au lac, à proximité de la Porte Dauphine

de notre envoyée spéciale

Ce ne fut pas le procès de ls chasse. Le famille Monod avait toleré les chasseurs jusque sur ses terres, bien qu'elle juge « primaire » leur passion. Elle n'allait pas les condamner en bloc. Tout juste vou-lsit-elle que la mort de Claude, quarante-six ans, tué à moins de 500 mètres de la maison femiliale alors qu'il ramassait des champignons, ait un sens. Que l'on se pré-occupe de la sécurité des non-chasseurs, comme on s'émeut désormais de celle des automobilistes, que l'on eutour des habitations, que l'on pénalise plus sévèrement les chauf-fards de la chasse. « Que le désir de l'un, comme deveit le dire M. Joël Blumenkranz, ne puisse plus signi-fier une seule fois la mort de l'au-tre. »

Toute la famille de Claude Monod, artiste verrier dans l'errière-pays niçois et père de deux enfants, tué d'une balle dans le dos par un chasseur de sanglier, le 20 octobre 1990 à Soleilhas (Alpes-de-Haute-Provence), assistait donc jeudi 19 septembre, à l'audience du tribunal correctionnel de Digne, Isabelle, son épouse, en noir, avec un petit son épouse, en noir, avec un petit foulard jaune, plcine de courage. Eloi Monod, le père, fondateur d'une dynestic de souffleurs de verre (le Monde du 7 juin 1978), ancien maire de Biot, pacifiste et défenseur de la nature. A son arrivée è Soleilhas, il y a une vingtaine d'années, il avait essayé de composer avec les chasseurs. «La chasse, dit-il, je lo tolerais. J'orais simple-ment demandé aux chasseurs de ne pas s'opprocher trop près des mai-

Monod, le zoologiste à la barbe d'ascète, membre de l'Institut, venu en cousin et également au nom du Rassemblement des opposants à la chasse (ROC), dont il est président depuis dix ens. Pour lui, la chasse, «c'est un anachronisme». Et particulièrement en France, où plus de quaire-vingi-dix espèces animales sont offertes à la convoitise des fusils alors qu'en Grande-Bretagne les chasseurs doivent se contenter

Pas le procès de la chasse, donc, mais celui d'un jeune homme de vingt-deux ans, Didier Beuchière, vingt-deux ans, Didier Beuchière, qui n'eût pas un mot de compassion pour la famille de celui qu'il aveit tué d'une balle dans le dos, à 70 mètres d'un chemin balisé, en croyant avoir vu un sanglier. Pas une lointaine balle perdue : une balle tirée et bien tirée, è une trentaine de mètres de distance; un accident de chasse cenendant éti. accident de chasse cependant, éti-queté du chef d'inculpation d'homi-cide involontaire (1).

#### « Parvenir à une cohabitation »

Eloi Monod n'avait « nucune Eloi Monod n'avait « nucune holne » pour le prévenu ou sa famille. Tout de même, quelques regrets n'auraient pas été de trop. Mais Didier Bauchière, comprit-on, se carrière », qu'il évoqua dès son audition è le gendarmerie. Son avoçat, Me Michel Chapuis, mentionna une scolarité d'élève ingénieur aux arts et métiers à Paris. Et demanda arts et métiers à Paris. Et demanda avec insistance qu'une éventuelle condamnation, si le tribunal devait suivre les réquisitions du procureur

sons et des chemins v Et Théodore — deux ans avec sursis — ne figure pas au bulletin numéro 2 du casier d'ascète, membre de l'Institut, venu judiciaire, pour ne pas contrecarrer sa vocation d'enseig

> Un jeune homme à la coiffure balzacienne que le président du tri-bunel, M. Claude Consigny, en vint à brusquer. «Comment avez-vous pu voir un sanglier? Vous avez vu un groin, une queue?» Ni groin ni rien, mais Didier Bauchière avait néanmoins « très bien vu ». Une silhouette. Il n'avait pas aperçu le panier blanc de la victime, accroché à un arbre, mais le sanglier, en contrebas, ne lui avait pas échappé. Et il le voyait encore, sans hésitation. «Cessez de penser que vous avez vu un sanglier. Vous avez eu la vision de votre conscience, pas de vos yeux», répliqua le président, qui aurait apprécié que l'inculpé recon-naisse quelques torts.

Originaire de Cannes, Didier Bauchière chassait depuis l'âge de seize ans, en compagnie de son père, directeur d'école. En cinq ans, cet élève, par ailleurs si brillant, n'avait jamais tué de gros gibier. Et la battue de ce samedi 20 octobre a'était encore terminée sur un éches proci-Les chasseurs rentraient, «Les accidents de chasse sont tout de même moins répandus que les accidents de lo route. Il y o la foute et une certaine part de fotolité », estima M. Chapuis.

Ce ne fut pas le proces de la chasse, et personne n'était d'ailleurs venu la défendre. Didier Bauchière, il est vrai, evait enfreint ne serait-ce que la règle élémentaire qui veut qu'on ne tire que sur ce que l'on peut identifier puisqu'il existe des espèces protésées. Les représentants des parties civiles réclamèrent la rigueur de la justice, et, au moins,

la publication dans plusieurs revues de chasse d'une notice nécrologique sur Claude Monod, puisque, du côté de la défense, on semblait subitement sceptique, au moment d'éva-luer le préjudice matériel, sur le talent artistique du créateur.

Les svocats plaidèrent aussi pour un renforcement de la sécurité des non-chasseurs (2). «Il ne s'agit pas de monter les Français les uns contre autres, mais de parvenir à une cohnbitation pacifique, » Le défenseur de l'inculpé eut beau jeu de répondre qu'il en allait, sur ce pout de l'exchaige genous-billiéé point, de l'exclusive responsabilité du législateur.

Le jugement a été mis en délibéré au 26 septembre.

CORINNE LESNES

(1) L'article 319 du code pénal, égale-ment utilisé dans le cos des accidents de ment fillinge dans le cas des accionens de la route, stipule que quiconque aura pro-voqué on homicide par imprudeoce, négligence, maladresse ou inobarvation des réglements, est passible d'une peine de Irois mois à deux ans d'emprisonne-ment et d'une amende de 1 000 F à 30 000 F.

30 000 F.

(2) Scion une compitation réalisée par le Rassumblement des opposants à la chasse d'eprès les coupures de presse transmises par ses adhérents, la chasse a fait au total 124 victimes en 1990 (pour 1,7 mitlions de chasseurs). Deux personnes ont été tuées par les balles de chasseurs: Claude Monod et Annie Azar, passagète d'un véhicule circulaat sur l'autoroute près de Dijon. Pour cet accident, le chasseur reconnu coupable a été condamaé le 23 jazvier 1991 à douze mois d'emprisonnement avec sursis et t0 000 F d'amende. Quinze personnes ont été en outre blessées par des chasseurs. Par ailleurs, 57 chasseurs ou accompagnaleurs ont trouvé la mort, dont deux cnfants, et 50 autres ont été blessés (drs par méprise, chate du poste de lir, asphyxie dans une hutte, cinq charges de sanglier).

Le projet de budget du ministère de la ville

# 250 millions de francs de plus pour les banlieues

Un protocole d'accord a été signé, jeudi 19 septembre, par MM. Michel Delebarre, Philippe Marchand et Pierre Joxe, respectivement ministres de le ville, de l'intérieur et de la défense. Ce texte annonce l'envoi, dans des quartiers défavorisés et des bantieues sensibles, de 400 jeunes appelés, à partir de la mi-novembre et pour l'année 1992. La veille, M. Delebarre présentait le projet de budget du ministère de la ville.

M. Michel Delebarre, ministre de le ville, avait bénéficié, le 12 septembre dernier, de l'hom-mage de M. François Mitterrand devant les maires des petites villes réunis à Chinon: La sollicitude présidentielle se treduit de manière concrète par un projet de budget 1992 qui mettra à la dispo-sition du « ministre des quartiers misérables où s'échauffent toutes les passions», comme dit le chef de l'Etat, I 130 millions de francs de l'Etat, 1 130 millions de mancs en eutorisations de programme et en dépenses ordinaires, soit une eugmentation de 250 millions de francs (27 %) par rapport à 1991. Les chiffres de référence (le ministère de la ville n'existant pas il y e un en) sont les crédits de la délégation interministérielle à la Ville (DIV), ceux de la prévention de la délinquence et du Fonds social

Peu de dépertements ministériels peuvent se targuer d'avoir obtenu des arbitrages aussi favorables. Compte tenu du coup de pouce dont la Délégation intermi-

nistérielle à la ville eveit déjà bénéficié entre 1990 et 1991, les sommes consacrées au sauvetage de banlieues ont augmenté de 366 millions de francs en deux ans. On ne se contente donc pas d'afficher une priorité et de nommer un ministre soi-disant « sans portefeuille»; on garnit sa tirelire.

L'essentiel des sommes (86 %) inscrites eu projet de budget de M. Delebarre seront versés directement, des le début de l'année prochaine, aux préfets. Ils auront à charge de les ventiler en fonction des besoins locaux. Le tenx de consommation des eutorisations de programme, autrement dit la pro-portion des sommes effectivement portion des sommes effectivement dépensées par rapport aux crédits prèvus, atteindra cette année près de 100 %, alors qu'il n'était que de 42 % en 1989. Cela signifie que, sur le terrain, les équipes sont enfin opérationnelles et les projets de plus en plus sérieux.

Tous les postes du projet de budget de M. Delebarre sont en hausse. Nouvellement nommé à la tête de la petite équipe de la délégation à la ville, M. Jean-Marie Delarue voit ses moyens d'animation augmenter de 17 %; la prévention de la délinquance reçoit 9 % de plus. Mobilisant à elles seules plus de 520 millions de france, les trois cents opérations de francs, les trois cents opérations de développement social des quartiers (DSQ) bénéficient d'un supplément de crédit de 28 %. L'essen-tiel provient d'une dotation spé-ciale de 120 millions, destinée à améliorer les services publics dans les quartiers sous-équipés : installa-tion d'antennes, meilleurs boraires d'ouverture, formation des agents, création de lieux d'accueil com-muns à plusieurs administrations.

Des appelés

dans les quartiers difficiles

L'armée à accepté de participer à cet effort. Selon le protocole signé jendi 19 septembre entre les ministères de la défense, de le ville et de l'intérieur, quatre cents volonteires, recrutés parmi les jeunes appetés, seront, des le mois de novembre prochain (après leurs classes), mis à la disposition des préfets des treize dépertements « difficiles ». Laissant l'aniforme aux vestiaires, ils viendront renforcer les services de l'Etat, les équipes municipales et les associa-tions qui sont en première ligne sur le front des banlieues. Si le Parlement adopte le projet de loi réduisant é dix mois les obligations militaires, ces garçons en pesseront buit à eccomplir nne tache civile.

Enfin, le chapitre des contrats de ville bénéficie d'une heusse record de crédits de 31 % par rap-port à 1991 et peut tabler sur 457 millions de francs. A l'expé-rience on s'est yandu comprée en rience, on s'est rendu compte en effet que la lutte contre l'exclusion ne peut se mener à la aimple échelle d'un quertier. Il feut y impliquer l'egglomération tont entière, que l'Etat s'engage alors à soutenir. D'où le lencement, en 1989, d'un programme expérimen-tal portant sur treize localités centre autres Saint-Nazaire, Mar-seille, Lille, Reims, Dunkerque, Toulouse et Lyon). Six ont déjà accepté, trois vont signer prochai-nement; les quatre dernières pas-seront contrat avant la fin de l'année. Aux neuf villes déjà engagées ou sur le point de le faire, les dif-férents services de l'Etat (dont le ministre de la ville) ont promis d'apporter en trois ans 2,3 milliards de francs.

3

A CONTRACT CONTRACT

for the

AD FRANCE SOUTH

SHOUTH THE

Mais déjà M. Delebarre envisage d'utiliser d'antres leviers. Malgré le programme de développement social des quartiers appliqué depuis deux sns à Montfermeil (Seine-Saint-Denis), cette banlieue pavillonnaire de vingt-trois mille habitants no carrient rass à montferment par carrier de la carrier de particimante de vonge-tross mine habitants ue parvient pas à résoudre les problèmes poséa par le grand ensemble de la cité des Bosquets et le manque de liaiaons evec le reste de l'agglomération, L'Etat et le département sont d'accord pour percer de grands boulevards avec des couloirs de bus reliant Montfermeil aux lignes du RER

Le devis atteindrait 500 millions de frencs. Mais une opération d'aménagement anssi ambitieuse ne pent être engagée sans qu'un organisme ad hoc ait été créé pour ls msîtriser. Société d'économie mixte, établissement public on syndicat intercommunal? Au cours de sa visite à Montfermeil, jeudi 19 septembre, M. Delebarre à proposé la création d'une mission chargée d'étudier les modalités de ce projet. Fort de l'appui du prési-dent de la République, d'un bud-get substantiel et du dynamisme nouveau des équipes de terrain, le ministre de la ville veut passer, en somme, la vitesse supérieure.

MARC AMBROISE-RENDU

MÉDECINE Action de protestation des magistrats de Perpignan

#### Embouteillage

PERPIGNAN

de notre correspondant

Les magistrats du tribunal de (Pyrénées-orientales) considèrent qu'il est devenu « indécent de jugera dans les conditions qui sont les laurs. Embouteillés par les affeires transfrontières (droque, trefie de voitures volées, clandestins), les vingt-neuf magistrats de la juridiction, qui n'amivent plus à « gérer les flux », sont obligés, disent-ils. de correctionneliser certaines affeires de vioi ou de vol à mein armée qui relèveralent plutôt des essises. En 1990 il v a eu 4 196 affaires criminelles, 45 241 effaires pénales et 504 dossiers à l'Instruction...

pour trois juges d'instruction. Depuia quelques joura, lea megistrets de Perpignan ont donc entrepris des actiona afin de protester contre cette dégradation de le qualité de leur travail. Le parquer e inter-rompu les procédures de reconduite à la frontière du 14 au 16 septembre, et il menace de recommencer dana les pro-

chains jours. Les megistrata refusent également d'assurer la constitution et le service des audiences correctionnelles eu delà de 12 h 30 en matinée et de 20 heuree le soir. Pes question, non plus, d'assurer les remplacements pendent les vacances de postes ou les ebsences mé-

de prison, lancé à l'appel de l'Union fédérale autonome péni-

tentieire (UFAP), syndicat majori-

taire, et rejoint par les autres syn-

dicats pour protester contre les

get de la justice, a débuté, jeudi

19 septembre, dans les prisons de

Tarascon, Dunkerque, Toul, Rodez

Le personnel de surveillance e

empêché les incarcérations, les

levees d'écrou et les visites au par-

loir. A Besançon (Doubs), la police

est intervenue à plusieurs reprises

et Besançon.

Pour un renforcement des effectifs

Grèves tournantes de surveillants dans les prisons

Un mouvement de surveillants seille, Nantes, Montmédy et la e prison, lancé à l'appel de maison d'arrêt de la Santé à Paris.

visibles. «A Perpignan, le justice est rendue dans des conditions indignes à l'égerd d'un Etat de droit, explique M. Alain Fouqueteau, le président du tribunel correctionnel. Nous en sommes eu stade de l'ebettege. Il est indécent de juger dens des conditions comma

Le taux de clessement sans suite atteint B1,5 %. «C'est la faillite totale, souligne M. Philippe Guichard, substitut eu procureur de la République. Le tribunal ne peut plus faire face à la délinquance. Las effaires ou il y a des détenus sont prioritaires, et nous sommes tellement débordés que le parquet ne peut même plus eudiancer les affaires où il n'y a pas de détanus. Les magistrats sont obligés da renoncer à leur formation continua. Nous avons l'impresaion de nous ebêtir et de ne faire qu'un travail d'ouvrier spécialisé de la justice, a

Lee quatre-vingte avocats du barreau de Perpignan soutiennent depuis mercredi 1B septembre la fronde des magiatrats et leurs ections de protestation. lle estiment, eux aussi, que la créadon d'un quatrième poste de juge d'instruction, la nomination de deux magistrats europlémentaires et le création d'une deuxième chambre correctionnelle permettraient que la iusulce son enfin rendue correc-

tement à Perpignan. JEAN-CLAUDE MARRE

L'UFAP, la CGT et l'Union

syndicule pénitentieire (USP),

demandent un renforcement des

effectifs dans les prisons (que

UFAP estime à un millier).

l'amélioration du système de

retreite (bonification du 1/5) et

«un budget en conséquence» (le Monde du 19 septembre). Ils sou-

heitent obtenir l'ouverture de négociations sur les revendications

des différentes catégories de per

sonnels employes dans les prisons. A Bois-d'Arcy (Yvelines) et Loos-

A l'appel de la Coordination nationale

# Manifestation des infirmières le 26 septembre

à se mettre en grève et à manifester le 26 septembre, à Paris, place Denfert-Rochereau.

Trop de travail, pas assez d'effectifs, un salaire médiocre, une formation srebeique ; trois ens après le vaste mouvement revendicatif qu'elles avaient organisé, les infirmières estiment que rien n'a changé ou presoue. Les améliorations de selaire obtenues elors dans le cadre des accords Evin puis Durafour n'ont pas suffi à satisfeire une profession, qui déclare avoir « plusieurs décennies

de returd ». Ls Coordination, issue des manifestations de 1988, est deve-nue un syndicat professionnel qui compte deux mille edhérents. La manifestation du 26 septembre devrait lui permettre de prendre le pouls d'une profession dont le malaise persiste dans les établissements hospitaliers. Ce jour-là, «le monde mèdical et l'encodrement infirmier» sont invités à soutenir leur mouvement en refusant d'accueillir de nouveaux malades en dehors des urgences et, au besoin,

**ESPACE** 

#### Neuf vols prévus pour Ariane en 1992

Le fusée européenne Ariane devrsit effectuer neuf vols en 1992, a annoncé la société Arianespace, chargée de sa commercia-lisation, qui a publié, jeudi 19 sep-tembre, le calendrier des missions pour l'an prochain.

Le carnet de commandes d'Aria-

nespace comprend ectuellement trente-quatre satellites à lancer au total, pour une valeur de 15 milliards de francs. D'ici décembre 1992, douze vois sont prévus, qui permettront la mise sur orbite de dix-neuf satellites. Parmi ces derniers, figurent des satellites canadien, frençais, jeponeis, arabe, espagnols, franco-américains, américains, indien et d'orgenismes internationaux.

Trois lancements sont program-més d'ici à la fin 1991 : Anik-El (Canada) dans la nuit du 26 au 27 septembre, Intelsat-VI-FI (international) le 29 octobre, Tele-com-ILA (France) et Inmarsat-2-F3 (international) le 3 décembre.

La Coordination nationale en fermant des lits. La pénurie anesthésistes, la CGT, la CGC, d'infirmières, très contrastée, est action santé, un regroupement de un des principeux motifs de professionels de santé libéreux, mécontentement, Exception faite de l'Ile-de-France, l'Alsace, evec 160 postes d'infirmières non pourvus dans les bôpitatux, Provence-Alpes-Côte d'Azur evec 190 postes et Rhône-Alpes evec 370 postes sont les régiona les plus touchées, selon une évaluation des directions régionales à l'action sanitaire et sociale (DRASS) du 30 juillet

> En Ile-de-France, l'Assistance publique de Paris (AP) signalait, à la même date, 681 postes d'infirmières (sur 16 500) et de surveillantes non pourvus dans ses cin-quante établissements. « Notre déficit se situe de manière chronique entre 350 et 700 à 800 infir mieres, signele M. Jean-Pierre Cendron, directeur du personnel de l'AP. Les recrutements varient en fonction des deux sessions d'examens de juin et de fevrier.» A Paris, la pénurie se concentre principalement dans quelques établis-sements comme l'objital Trous-seau, Necker, la Pitié-Salpêtrière et Bichat. Les départements du nord de la région parisienne, les mai-sons de retraite et les hôpitaux locaux sont particulièrement tou-

Conséquence de sa pénibilité, la profession d'infirmière se caracté-rise par une rotation très forte. Entre janvier et juillet 1991, 947 infirmières ont quitté l'AP. En revanche, les candidats ne se bous-culent pas. En 1990, 13 722 élèves infirmièrea se sont inscrites en première ennée, sur la France entière, pour un quota fixé à 14 576. Depuis quelque temps, certains hôpitaux développent des formules contractuelles pour enga-ger les élèvea, contre rémunération, à rester exercer aur place un certain nombre d'années. Grâce à cette formule et à des campagnes d'information, l'AP e pu garder deux infirmières aur trois parmi celles diplômées en juin dernier, contre une sur deux habituelle-

Selon la Coordination, une infirmière débute dens le secteur public, à un salaire net de 7 000 F (primes et indemnités comprises) à Paris, et de 6 500 F en province. Aujourd'bui, le syndicat professionnel réclame un salaire d'embauche de 10 000 F net, une bauche de 10 000 F net, une réduction du temps de travail à trente-cinq heures le jour, trente-deux la nuit, la création de plusieurs milliers de postes, un enseignement universitaire infirmier et un pouvoir décisionnel au sein des conseils d'administration. La Coordination nationale des infirmières

#### La constitution de partie civile pour empoisonnement d'un hémophile est déclarée recevable

ainst que la fédération CRC

(Coordonner, ressembler,

construire) et l'Union profession-

nelle infirmière, deux organisations

issuea du mouvement d'oetobre

1988, ont appelé à la manifesta-

MARTINE LARONCHE

tion du 26 septembre.

La chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris e déclaré recevable, jeudi 19 septembre, la constitution de partie civile pour empoisonnement d'un hémophile déclaré séropositif en septembre 1984 à la suite de transfusions sanguines. Le juge d'instruction, M= Annie Grenier, avait déclaré recevable la plainte, mais le parquet avait fait appel, conformément à ses réquisitions de non informer, considérant que la qualification d'empoisonnement ne convenait pas (nos dernières éditions du 20 septembre).

[L'empoisonnement est une manière de [L'empoisonnement est une manière de iner qui est spécifiquement prévee par le code péant. L'article 30 le définit sinsi : « Est quatiffé d'empoisonnement tont attentat à la vie d'une personne par l'effet de substances qui penvent donner la mort plus on moins promptement, de quelque manière que cas substances aient été employées on administrées, et quelles qu'en aient été les suites.» L'article 302 saturille l'empoisonnement à un assendant, c'est-à-dire à un mourtre avec prémisitation, en régrinant es crime par la

Cependant in qualification d'empoison-nement pour la transmission du sida peut prêter à discussion. Les sénatours, dans le projet de réforme de code péusl, avaient préva d'incriminer de cotte sambles « les personnes conscientes et avarties qui se senzicat rendues cospubles de la dinsémi-nation d'une maindie transmissible épidé-nique ». Certes en texte visait surtout un épentuel communicant coincide des noréventuel comportement criminal des por-teurs du virus. Mais le 22 juin 1991 les députés out refusé cet amendement du Séant par 312 voix contre 90 sur 567 votants.

lès-Lille (Nord), les surveillants ont bloqué, jeudi 19 septembre, tous les mouvements d'entrée et pour dégager l'entrée de la maison d'arrêt. Ces errêts de travail devaient affecter, vendredi 20 sepde sortie, à la suite d'agressions de tembre, les établissements de Margardiens par des détenus.

The same of the same of the

<u> المراجية المست</u>

R Palestiniens

1

geret÷e e

rence de paix

ilutation des

ir les ravises

Pour faire avaler la pilule de la réduction de ses effectifs à une armée de terre platôt rétive, le ministre de la défense. M. Pierre Joxe, a profsté des manœuvres « Marne 1991 » pour déjeuner, jeudi 19 saptembre, au dépôt régional de munitions de Brienne le-Château (Aube), avec des cadres du les groupe de ebasseure atationné à Reims et condamné à être dissous. Avec ses blindes légers AMX 40 et ses mille cent légers AMX. 10 et ses mille cent hommes, ce régiment d'infanterie mécanisée relève de la 10 division blindée, qui est en exercice dans la campagoe champenoise depais

Les deux cents cadres de cette unité, vieille de ceot eioquaote ans, avaient besoin d'être rassurés. De quelque manière qu'elle ait lieu, la disparition d'un régiment signifie l'oubli de ses traditions le le groupe de chasseurs s'est distingué au chemin des Demes en 1917 et il a participé à la libération de Colmar à la fin de la dernière guerre mondiale — mais sur tion de Colmar à la fin de la der-nière guerre mondiale — mais sur-toot, elle pertorbe le vie des officiers, dont les conjoints ont un emploi sur place ou celle des sous-officiers, moins soumis à de fré-quentes mutations, qui out parfois feit bâtir noe maison daos la région.

M. Joxe a-t-il so trouver les mots pour convaincre ses invités?; Difficile à dire. De toute façon, la décision de dissondre le régiment est prise et rien — si ce n'était, laisse entendre le ministre de la défense, a une aggravation, que personne ne peut souhaiter, des cir-constances intérnationales » — ne fera revenir en arrière le gouvernement en matière de déflation des effectifs militaires. Ao cootraire, «L'évolution de l'armée de terre



Le ministre de la défense n'a qui seront, elles enssi, partielle-

pas précisé davantage le combre des garnisons viaces. Mais, dans les états-majors, qui font les cal-culs, on concède que, pour le seule armée de terre, ce sont une cin-quantaine de garnisons - de toutes les tailles - qui seront dissontes ou allégées d'ici à 1996 evec, aussi, les problèmes que cela pose aux civis attachés à leur fonctionne-

> «L'armée c'est super!»

A ce propos, M. Joxe s'est dit assailli par un volumineux courrier d'élus locaux inquiets, pour qui la

dépit de ses aspects douloureux retour des forces d'Allemagne (20 000 hommes en 1991 et 1992),

ment dissoutes.

«Les Français doivent savoir, a exposé M. Joxe, que la période justifie qu'on diminue les effectifs et stabilise les dépenses militaires. On doit se réjouir de cette diminution des facteurs de tensions. Cela n'empêche pas les sentiments. Il faut donc traiter les conséquences individuelles et préparer les répercussions locales. »

Assistant à la mise en batterie, côte à côte, de cinq canons de 155, à quelques minutes de vol en hélicoptère, le ministre e pu avoir A la tête d'une commune agricole de cent treize habitants, M. Jacques Andebert, qui nvoue « voter à droite » sans même qu'on l'interroge, a profité de l'eubaine pour dire à M. Joxe qu'il irait, ceint de son écharpe tricolore, manifester « dans le calme» avec les agricul-teurs, le 29 septembre prochain, à

« Notre région, commente sans acrimonie M. Audebert, était réputée riche, elle l'est de moins en moins. Les jeunes ne vont plus s'y installer et ils délaissent la terre que rachètent les Allemands. Depuis 1986, notre pouvoir d'achat a diminué de 32 %. Avant, on vivait sur une centaine d'hectares. Il en faut aujourd'hui entre 300 et 400. » A la différence de certains de ses collègues ao gouvernement, le miaistre de le défense a eu droit, lui, à un agriculteur adepte

JACQUES ISNARD

**SPORTS** D FOOTBALL : l'AS Cannes, seul club français battu au premier tonr des conpes d'Earope. - Le football français o'a pu réussir le sans-faute espéré à l'occasion du premier tour aller des coupes europécnoes, L'AS Ceooes, dernier représentant de l'Hexagone à faire soo entrée, est en effet tombé devant l'équipe portugaise de Sal-gueiros (1-0), jeudi 19 septembre, à Porto, dans le cadre de la coupe de l'UEFA. L'équipe szuréenne, qui disputait la propriéenne, qui disputait le premier match européen de soo bistoire, s'est inclinée sur un but inscrit à la 48º minute par l'ettaquant Jorge Placido, ancien joueur du Matra Racing de Paris. Les quatre antres représentants fraoçais: Auxerre, Mooaco, Lyoo et Marseille, s'élaient successivement imposée

#### REPÈRES

#### ÉDUCATION

Le SNI boycotte la natation scolaire

صكدا من الاصل

Le Syndicat national des instituteurs (SNI-PEGC) eppelle, pour la durée du mois d'octobre, au boyeottage des séances de natation scolaire. Cette décision fait suite à la condamnation, le 5 avril demier per le tribunal correctionnel de Chambéry, de deux institutrices de maternelle qui avaient été tenues pour responsables de la noyade eccidentelle, en oetobre 1997, d'un enfant de cinq ans lors d'une séance de piscine à Bourg-Saint-Maurice. Le tribunal evait dans le même temps relaxé trois maîtres nageurs présents lors de l'acci-

A la veille du jugement en eppel de cette affaire, le 26 septembre, le SNI juge inacceptable que les institutrices demeurent seules responsables. Il demande au ministère de l'éducation nationale de publiar rapidement le eireulaire d'epplication du décret relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation paru au Journal officiel du 17 avril, soit douze jours après le premier jugement, afin de « définir exactement les responsabilités des uns et des

#### **ENVIRONNEMENT**

Mobilisation contre la ligne EDF transpyrénéenne

l'Espagne à la Franca par les vallées de la Neste et du Louron. Le président du conseil général des Hautes-Pyrénées, M. Hubert chrétien et si vous est un acte chrétien et si vous avez le proptie. Peyou, sénateur MRG, s'est élevé

liers sont ceux d'EDF et l'intérêt général, c'est la préservation du patrimoine naturel et culturel des Pyrénées », a-t-il dit, le 19 sep-

MM. Marc Censi, président de la région Midi-Pyrénées, et Jac-ques Blanc, président de la région Languedoc-Rouseillon, « demendent instamment au gouvernement d'étudier les solutions alternatives au tracé». Les élus se réjouissent du sursis à exécution qui repousse la commencement des travaux du 28 septembre su 22 octobre, date à laquelle le tribunel adminis-tratif de Pau doit statuer sur le recoure déposé per les écolo-

#### RELIGIONS

#### Menaces

de manifestations juives aux Etats-Unis contre le cardinal Glemp

A la veille d'un voyege eux Etats-Unis du cardinal Glemp, primat de Pologne, le rabbin Avrahem Weise de New-York a menacé, jeudi 19 décembre, de poureuivre en justice l'hôte de l'Eglise eatholique eméricalne et d'organiser des manifestations de protestation. Il exige des excuses publiques du primat de Pologne pour les propos que celui-ci avait tenus en 1989 après des manifestations juives contre l'implantation d'un carmei de religieuses dans l'encien eemp de concentretion d'Auschwitz.

Le cardinal Glemp evait fait à l'époque un sermon sur les relationa entre juifa et Poloneis, La ton monte chez les élus dénoncent notamment l'influence contre le projet de ligne EDF à que les juifs exerceraient sur les très haute tension qui doit relier médias. Avant son départ de Varchrétien, et si vous avez le sentiment que le mal a été fait vous

ment en maitere de definition des effectifs militaires. Ao cootraire, perte d'un régiment équivant, en manque à gagner, à la fermeture exige que plusieurs dizaines de garmisons soient supprimées, explique M. Joxe. C'est, actuellement, un ne faut pas que cet élus espèrent phénomères courant es expose que la fermeture d'indiquer le ministre, il ne faut pas que cet élus espèrent phénomères courant es expose que plusieurs dizaines de garmisons soient supprimées, explique d'occ entreprisé. Du reste, s'est super le d'un régiment équivant, en manque à gagner, à la fermeture de cet que plusieurs dizaines de garmisons soient supprimées, explique d'occ eotreprisé. Du reste, s'est super le d'un régiment équivant, en manque à gagner, à la fermeture d'occ ceur : «l'armée de ces «retombées» locales avec ce cri do cœur : «l'armée, c'est super le d'un maire de Corbeil (Marne) venu saluer les phénomères courants es explique de l'estaquant Jorge Placido, ancien joueur du Matra mée, c'est super le d'un maire de Corbeil (Marne) venu saluer les phénomères courants es explique de ces «retombées» locales avec ce cri do cœur : «l'armée, c'est super le d'un régiment équivant, en manque à gagner, à la fermeture d'occ ceur : «l'armée, c'est super le d'un régiment équivant, en manque à gagner, à la fermeture d'occ ceur : «l'armée, c'est super le d'un régiment équivant, en manque à gagner, à la fermeture d'occ ceur : «l'armée, c'est super le d'un avant-goût de ces «retombées» locales avec ce cri do cœur : «l'armée, c'est super le d'un avant-goût de ces «retombées» locales avec ce cri do cœur : «l'armée, c'est super le d'un avant-goût de ces «retombées» locales avec ce cri do cœur : «l'armée, c'est super le d'un avant-goût de ces «retombées» locales avec ce cri do cœur : «l'armée de contract d'indiquer le ministre, il ministre e pu avoir un avant-goût de ces «retombées» locales avec ce cri do cœur : «l'armée de contract d'indiquer le ministre, il ministre e pu avoir un avant-goût de ces «retombées» locales avec ce cri do cœur : «l'armée de contre l'argument d'intérêt général avancé par le préfet pour justifier la ligne : « lci, les intérêts particudevez vous excuser. Je n'ai pas Paris-Singapour non-stop. Ca laisse peu de temps pour s'entraîner. Paris-Singapour non-stop 4 fois par semaine.

il vous faudra désormais être très rapide pour apprendre à manier les baguettes. Jugez plutôt. UTA vous emmène de Paris Charles de Gaulle 2 à l'aéroport Changi 2, plaque tournante de l'Asie du Sud-Est, sans la moindre escale. Et ce, 4 fois par semaine avec 3 aliers et 4 refours de nuit, ce qui permet de dormir pendant le vol. Alors tant pis pour les baguettes, et vive la AIR FRANCE fourchette 1 Pour plus d'informations, composez le 40.17.46.46 ou contactez votre agent de voyages.

Aller très loin pour être plus proche de vous.

ANS

10 ANS DE MUSIQUE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE PLACE DE LA NATION

> A PARTIR DE 19 H 00 PARIS - MOSCOU

LE CONCERT POUR LES HEROS

Concert pour la liberté dédie à toute la jeunesse Russe et en particulier aux trois manifestants victimes de la tentative de coup d'état à Moscou. Concert diffusé par A2. MTV. les télévisions des pays de l'Eurovision. la télévision Russe et en simultané sur NRJ

#### AVEC:

**Bob GELDOF ASWAD** David BOWIE et TIN MACHINE Patrick BRUEL Lloyd COLE Stephan EICHER EUROPE FREDERICKS - GOLDMAN - JONES

**Boy GEORGE** Johnny HALLYDAY Les INCONNUS Eros RAMAZZOTI Chris REA SEAL SILENCERS Jimmy SOMERVILLE

Dave STEWART Roch VOISINE WET WET WET Paul YOUNG Sydney YOUNGBLOOD ZUCCHERO Artistes russes Boris GREBENCHIKOV Sergel KUREHIN



Accès: Métro Porte de Vincennes Accès fermé par Place de la Nation

POUR EN SAVOIR PLUS. ECOUTEZ NRJ



NRJ 10 ANS DE MUSIQUE

ANTENNE

NRJ 10 ANS DE MUSIQUE

La pière de Ba

wite d'affronter

- ~920 a .

100 10

Commence of the Commence of th

grand and the second

, **1** 

- Africa

1.0

MUSIQUES.

# Symphonie fantastique sur instruments romantiques

Le souci d'entendre comment sonnaient les œuvres au moment où elles furent créées étend au répertoire romantique l'exécution sur instruments d'époque

LYON de notre envoyé spécial

Comme pour affirmer sa filia-tion avec le festival Rerlioz dont elle prend la succession, la pre-mière Biernate de la musique mière Biennale de la musique française de Lyon s'est ouverte, le 19 septembre à l'auditorium Maurice-Ravel, avec un concert intiulé sans détours: «La véritable Symphonie fontastique.». Au programme figuraient trois ouvertures: la Chasse du jeune Henri, de Méhul; les Deux Journées, de Cherubini; Zoralme et Zulnar, de Boieldieu, en manière de prologue à la Symphonie funtastique donnée en seconde partie. Une façon de mettre eo lomière les liens qui unissent l'œuvre révolutionnaire de unissent l'œuvre révolutionnaire de

unissent l'œuvre révolutionnaire de 1830 et celles composées à l'époque de la Révolution.

De par son appellation même, l'Orchestre révolutionoaire et romaotique, fondé en 1990 et dirigé par Jobo Eliot Gardiner, était tout désigné pour rendre justice à ces deux aspects. Cet orchestre, composé de musiciens de plusieurs nationalités jouant sur des instruments d'époque, et doot e'éfait la première apparitiou publique en France, accentue par publique en France, accentue par son-cirangeté les aspects ainguliers, et novateors de l'œuvre, Mais l'éclairage historique place l'exécu-tion sous le signe de la communication plutôt que de la communication directe.

S'agissaot de Berlioz dont fa musique et la sensibilité nous sego-blent si modernes, on peut s'inter-roger sur la nécessité d'un retour. roger sur la nécessité d'un retour aux sources s'il crécime distanciation. Car une belle interprétation de la Symphonie Januarique par un orchestre moderne ne laisse pas les auditeurs sur leur faim. Berlidzne s'est jamais-opposé au mertectionement des instruments, au contraire et il les à traftés de eontraire, et il les à traités de les flâtes et les clarités moir façon si-idiomatique qu'à moina, rondes; les bors se marient aux

de doter les flutes d'une anche bico entre eux qu'aujourd'bni, double et de réduire les violons à nno-scole corde activée par no rayon laser, sa musique o'a guère à traindre les aménagements de la

L'enseignement d'une telle tentative de reconstitution est donc double. D'une part - on s'en apercoir vite, - le résultat n'est pas vanssi fondamentalement différent qu'on pourrait s'y attendre : l'écri-gue de Berlioz, si elle fait grand cas des timbres et de leur mélange, repose sur une dialectique plos que sur des particularismes.

Une partie de cornet à pistons

D'autre part, on u'est pas moins rapidement convaiore des bien-faits de ce ravalement qui, en faisant réapparaître maiots détails, révête les méfaits d'une tendance relativement récente au polissage des timbres, au gommage des arti-culations. Et si, en écoutant cette Fantastique nerveuse et passable-ment dégraissée, on n'a pas l'im-pression d'aborder des rivages inconnes, il est vraisemblable que-l'œuyre semblera un peu grise et brumeuse à la prochaine audition; sur instruments modernes.

Sanf si les interpretes ont prête l'oreile aux recherches actuelles. A la relecture de Roger Norrington (1) avec les Loodoo Classical Players, dont un disque témoigne déja (même si soo côté scolaire oc convaine guère). Et à celle de John Eliot Gardiner, coregistrée par Philips et filmée par Caméras Continentales, les 16 et 17 septembre des les colle de l'écolaire. bre, daos la salle de l'aceien Cooservatoire de Psris, le lien même où la Symphonie fantastique fut créée le 5 décembre 1830. La sonorité orchestrale est donc beaucoup plus claire, le timbre des hauthois et des bassons plus vert, les flûtes et les clarinettes moins rondes; les bois se marient aussi

mais, ponrrait-on dire, sous un aotre regime matrimnoial. De même pour les cors qui ne peu-vent émettre certaines ootes altévent emetre certaines ootes anorées qu'en iotroduisant la maio
dans le pavillon – Berlioz savait
compter avec ces sonorités un peu
nassles. Les ophicléides, que l'on
rempiace à présent par des tubas,
possèdent également uoe saveur
partieulière. Poor le Dies Irae, Gardiner a même fait appel à un serpent, prévu par Berlioz pour les premières exécutions seulement. L'effet est funèbre à souhait, trut comme le son criard de la petite ciarinette dans le final semble dia-

Le but n'était pourtant pas de rendre l'œuvre à son état initial. De toute façoo, Berlloz y a apporté pendant quinze ans des modifications dont certaines sont irréversibles; il a même ajouté dans Un bal, à l'intention d'un virtuose, une partie de cornet à pistons qu'on o'exécute pratique-

n Un Guide de la musique d'orgue, chez Fayard. – Après s'être penché sur la musique d'orchestre, le répertoire du piano et du clavecin, la musique de chambre, les opéras de Verdi, Wagner et Mozart, les Edi-tions Fayard dotent les mélomanes d'un aouvel ontil consacré à l'orgne. d'un nouvel comi consacré à l'orgne.
Rédigé sous la direction de Gilles
Cantagrel, par une équipe de spécialistes renommés (Xavier Darasse,
Brigitte François-Sappey, Georges
Cuillard, Michel Roubinet et François Sabatier), ce manuel pratique
recense avec une précise de d'entomologies la montene composée. mologiste la mosique composée pour l'un des plus vieux instru-ments de musique du monde. Il s'achève par uo glossire, uoe bibliographie et un index des compositeurs et des œuvres eitées. (Guide de la musique d'orgue, Editions Fayard, 340 p., 150 F.) THE THE PROPERTY OF

ment jamais. Son rétablissement tenté par Gardiner, qui confère à ce mouvement un caractère un peu plus brillant, sinon canaille, n'est pas indispensable mais constitue un choix légitime. On constitue un ennix regritme. Un comprend moins pourquoi la production des sons de eloches a été confide à un échantillonneur électronique (sampler), sinon pnor mootrer qu'il ne s'agissait en aumn cas d'une simple reconstitution historique, mais d'une exécution moderne sur instrument. tion moderne sur instruments

D'ailleurs, passé le premier moment de dépaysement accosti-que, on s'aperçnit bientôt que l'éloquence particulière de cette interprétation, et même la sono-rité, résultent surtout d'un parti pris d'articulation qui tient compte de toutes les indications de ponctuatioo, de liaisoo par petits groupes de notes, soigneusement spécifiées par Berlioz, et auxquelles la plupart des chefs n'ac-cordent en général qu'une atten-tion trop distraite.

Maigré les promesses du programme, ce o'est pas pour aniant la «véritable» Symphonie fantasti-que. Mais on comprend mienx à quoi elle ressemblait : certes pas, malgré les instruments, à de la musique ancience! Barnqueux

GÉRARD CONDÉ

(1) Norrington, malado, a annulé les deux concerts prévis les 10 et 11 octobre su Théâtre des Champs-Elyaées.

so Théare des Champs-Elysées.

Procheins concerts de la Biennaie de Lyon: Béstrice et Bénédict de Berlioz, samedi 21 septembre, 20 h 30; cauvres de musique de chambre de Saint-Saēns, d'Indy et Vierne (11 heures), «L'orgue symphonique de Franck à Messiaen» per Marie-Cleire Alain (17 heures), concert lecture (20 h 30, entrée libre), dimenche 22 septembre. Tél.: 72-40-26-26.

### Les vertus de l'exil

A New-York, le chanteur britannique Lloyd Cole revient aux sources de son inspiration

zaioe de chansoos du disque. Il arborait la mine fatignée et screine d'un étudiant qui vient de remettre un mémoire on une thèse.

Dans un café italien, à la fron-tière de Greenwich-Village, Lloyd Cole semble dans son habitat naturei. Même s'il est ne dans le Der-byshire, même s'il a exercé le métier de rock star en Grande-Bre-tagne de 1984 à 1987, à la tête des Commotions, un groupe de musi-ciens écossais.

Lloyd Cole, né en 1961 (ao moment où l'on commençait à remarquer Bob Dylan dans les ciubs de Greenwich-Village), n'a jamais dissimulé ses dettes : Dylan, d'abord, Lon Reed ensuite (une d'abord, Lon Rééd ensuite (une filiation accentuée par une ressemblance vocale dont Cole ne fit pas oujours bon usage). Lloyd Cole est un fan chantant qui a réalisé son rève : rejoindre ses héros, dans les histoires du rock, dans les hit-parades, et dans leur ville, à New-Vork, où il vit depuis trois ans.

« Cette ville convient à mon mode de vie. Je peux travailler en studio jusqu'à minuit et sortir après, ce qui est impossible en Grande-Bretagne. Les musiciens sont plus ouverts aux collaborations. » Comme pour le précédent disque, Lloyd Cole a travaillé svee le productenr Fred Maher, le bassiste Matthew Sweet. co-écrivant certains titres avec Blair Cowan, qui tenait les claviers au sein des Commotions. Cole est ravi de son ldée: il vient d'enregistrer les chansons qui forment la face iente de l'album avec une section de cordes dans un studio du buil-diog des disques Capitol, à Los Angeles: « C'est là que Frank Sina-tra enregistrait avec Nelson Riddle. Ceta dit, ça ressemble plus à du Jimmy Webb (l'arrangeur et compo-

Au printemps dernier, à New-York, Lloyd Cole venait de terminer l'enregistrement de son deuxième album solo, qui ne s'appelait pas encore Don't Get Weird on me, Babe (1), titre sous lequel l'album vient de sortir chez Polydor. Il hit estatt à mixer la doure de chessage du disque 11 artive qu'à composer aeux bons titres de rock par disque.» Et voilà pourquoi Lloyd Cole a écrit toute uoe « face » de ballades, sans se faire trop d'illusions. « Déjà, sur le premier disque, les journalistes ont écrit que les chansons ressemblaient à celles des Commotions. Je suis s'ar qu'on va dire pour cetui-ci que ça ressemble aux Commotions avec des cordes »

C'est tout le charme d'une conversation avec Lloyd Cole, les petites méchancetés qu'il distille au détour d'une phrase. Sur la scène anglaise contemporaioe: « Les Happy Mondays sont à peu près corrects. Mais les Charlatans... A côté d'eux, les Stone Roses sonnent d'eux. les Sione Roses sonnent bien, » Sur sa maison de disques : « Polydor est plutôt gentil avec moi, mais comme ils n'ont pas grand monde à part moi... The Cure, et puis? » Lucide, il ne se fait aucune illusion sur le statut du rock aujour-d'hui. La rébellion des debuts a conou sa dernière flambée lors du monvement muk. Aujourd'hui, face monvement punk. Aujourd'hui, face au rap, il se sent dans la position sociale d'un jazzman au début des anotes 60, son ambition est de devenir un « Blanc vraiment cool. comme Bill Ewans», sourire en com

Eccore plonge daos l'ambiance des studios, le chanteur n'était en ce priotemps new-yorkais absolument pas pressé de reprendre la route, allant jusqu'à affirmer que « jouer en public n'est pos un concept très intéressant en ce qui concerne le rock, contrairement au jazz. C'est ce que je déteste en premier lieu dans les tournées: être obligé de jouer les chansons du disque». Depuis, Lloyd Cole s'est fait une raison, Il sera en tournée en France au mois de novembre.

THOMAS SOTINEL (1) Voir notre supplément « Arts et spectacles » du 19 septembre.

Les habits du succès

# Les escrocs de Venise

La pièce de Ben Jonson revue par Stefan Zweig et Jules Romains

VOLPONE

au Théatre de la Porte Soint-Martin

Sous le pseudooyme de Volpone, un bandit du gelfe Persique, dans les dernières années du sei-zième siècle, gagne Venise et y monte une escroquerie i il fait savoir sur la legune qu'il est sans famille (c'est fami), qu'il a chez lui tamule (c'est aux), quat a chez luune grosse usalle remplie d'or et
de bijoux (ca semble vezi) et qo'il
est à deux doigts de la mort (c'est
faux). Il cagage un acolyte aussi
pervers que un, nommé Mosca.
Plusieurs Vémitieus du grand
monde, des aégociants un avocat,
se présentent chez Volpono, lui
amortent présent aux présent apporteot présent sur présent, pierres précieuses, orievrerie rareon simplement sucs de ducats, dans l'intentiou, c'est enfantin, d'amadouer l'agonisant et de se faire léguer, vite fait, le tréson de la malle.

L'auteur de cette pièce Ben Jonson, était un ami de Shakes-peare, mais anssi son concurrent. Il voulut, avec Volpene, se mesurer vraiment à ce William, à ce fière si encombrant. Il écrivit des scenes d'une violence, d'une abjecscènes d'une violence, d'une abjection extraordinaires, en vors acandés et musclés. Mais il donns al l'action des détours superfins, qui freinaient, qui fatiguaient. Des personnages instiles. La pièce était géniale, mais boitaits. En 192 %. Pécrivain autradrien Stefan Zweig, romaocior et biographe, éculvit une adaptation de Volpone, et proposa à son ami Jules Romains, de la traduire en français.

Jules Romains adapta donc, à son tour, l'adaptation de Zweig, il

son tour, l'adaptation de Zweig : il écarta habilement les tumeurs canceruses de la pièce de Ben Jon-sou, doona à l'action un cours plus clair, plus vif. Il écrivit un dialogue assez concis, dynamique, comme celui de ses autres pièces, Knock ou Donogoo-Tonka. Ce qui ne-l'empêcha pas de donner à ce dialogue un « fond de toile » comme oo dirait on a fond de l'air» – particulier, assez étrange, méditatif, parfois contrariant, le coup de patte du grand écrivain. Mais, ce qui est difficilemont explicable, Jules Romains, qui s'était montré anteur si vigoureux dans Mort de queiqu'un et le Vin-blanc de La Villette (récit de l'arrivée, en banliene, à l'aube, de soldats du coutingent ayant pour



Francis Perrin-Mosca et Guy Tréjan-Volpone

mission de easser noe révolto ouvrière), commit l'erreur d'affai-biir considérablement plosieurs scènes essentielles de Ben Jonson, par etemple uno crise de jalousie d'une sauvagerie effrayante,

Demenre néanmoins une pièce forte, avec deux caractères de brigands absolus, Volpone et Mosca: accord dans l'escroquerie, une certains petite dose aussi de complicité affective, sinon sensuelle et, nargant le tout, l'intention froide, cliez, chacun, de détruire l'autre ce et le plus ienne. Mosca, qui (c'est le plus jeune, Mosca, qui l'emportera).

Volpone est présentée aujour-d'hit par Robert Fortune. Décors, pratiques mais goelcongnes, de Louis Bercut. C'est la mise eo scèle la plus attrayante qui ait été dionèce de cette pièce, reprise de temps en temps en temps quoique, en fin de compte, difficile, lointaine, assez anstère. Les deux protagonistes, Volpone et Mosca, sont joués respectivement par Gny Tréjan et Rincis Perrin, qui, tous deux, en tôut cas le soir de la générale, avaient opté pour le sous-jeu, l'un-

derplay. Jen distancié, intériorisé, stylisé, très reteou, exercé avec beaucoup d'allure par deux comédiens de premier plan.

Ce qui décale tout de même la pièce, comme si les deux acteurs avaient refusé de se présenter en crapules antipathiques. Le Volpone de Guy Tréjan devient un homme blase, calme, qui s'amuse de la voracité d'autrui. Un farceur, si l'on vent. Francis Perrin, quant à lui, a vu, dit-il, en Mosca un gar-con dont l'enfance a été douloureuse, misérable, et qui pour rien au monde ne voudrait revivre un enfer. C'est par simple souci de respirer, et poné par les circons-tances, qu'il bascule dans les men-songes, les manigances. Il est un

bon jeme homme.

magistrat de Venise, il crée une apparition spiritualisée, rigoureuse, qui irradie comme no or de conscience. C'est fascinant, d'au-tant plus que cette majesté magi-que est traversée aussi par des élans brefs de sourire. C'est très-

MICHEL COURNOT ➤ Tél.: 42-97-59-81

cootact des planches. L'interprête LIANE FOLY

Des semelles de plomb

Qui est Liane Foly? Une robe courte à paillettes, des talons à mi-baoteor, oo mur de brownstones, les briques des façades new-yorkaises, percé d'une porte métallique : eo presque deux beures de tour de chant présenté en demi-teintes sur la soène de Bobioo, Lizoe Foly o'apporte

à Bobino

Toot juste indique-t-elle une piste : elle n'est jamais aussi bonne que quand elle ose. Mais elle ose peu, engoncée dans trop d'images accumulées, En tête de pelotoo, l'étiquetle résolument jazzy de l'ensemble. Le saxopbo-oiste (Hervé Goordikiao), mal rasé, porte des lunettes foncées; le bassiste (Gilles Coquard, à la basse électrique) un blazer chie et des chaussures bicolores; le piaoiste (André Manoukian) joue le rôle de gardien des lieux et le bat-teur (Philippe Falliex) tape fort.

Ce soot, daos l'eosemble, de bons musiciens, qui ont accompa-gné Liane Foly depuis Lyon, et à ce titre coresponsables de l'image de la ebaoteuse, de soo style «robe à petils pois» et voix de velours. Mais, justement, Liane Foly se retrouve pieds et poings liés par l'ambiance imposée de swing feutré, celle-là même qui fit le charme de l'album Rêve orange et les délices du strip-tease pudique d'Au fur et à mesure.

La soirée commence mollement par une enfilade de chansons joliment fabriquées, mais qui sem-blent avoir perdu tout relief au coauteur (avec Philippe Viennet) de textes où l'iotimité régoe, chaote co étrangére, dans on lourd côte à côte avec des musi-ques (d'Aodré Maoukiao) co principe rafraîchissantes, cool.

Puis au détour de Blue Notes, dédiée aux trottoirs de Spanish Harlem, Liane Foly retrouve la place de sa voix, dans le raoque, décolte enfin dans l'amplitude des graves. Eo forme, presque libérée, elle achève Au fur et à mesure sans fatigue, conclut Good Bye Lover en respirant à fond, dialo-gue avec le saxophone en éten-dant son registre vocal sans trop

Tout glisse, tout passe, un vent frais traverse la salle. « Atmo-sphère, otmosphère la, la Lyon-naise (jazzy, néanmoins française) prend alors l'accent parigot pour citer Arietty avant d'entamer les Feuilles mortes, de Prévert et Kosma, joue les intimidées sym-pathiques avec le public, se ressource aux classiques américains (un Stormy Weather bien tourné).

Au rappel, à nouveau prison-nière des habits neufs de son suc-cès, Liane Foly revient sur Pré-vert et Kosma, le temps d'une Chanson de Prévert. Du Gainsbourg oostalgique, co forme d'aveu, où la chanteuse, seule avec soo pianiste, assume ses maladresses, ses manques, l'espoir d'être, peut-être, un jour elle-

**VÉRONIQUE MORTAIGNE** 

▶ 21 heures, jusqu'au 28 sep-tombre, Téi. : 43-27-24-24. Album : Rêve orange chez Vir-



DU 20 AU 29 SEPTEMBRE 1991 FOIRE NATIONALE A LA BROCANTE ILE DE CHATOU

PRES DE PARIS, ACCES DIRECT R.E.R. CHATOU

TOUS LES JOURS DE 10 H A 18 H ORGANISES PAR LE SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DE L'ANTIQUITE ET DE L'OCCASION.

TEL.: 47 70 88 78



#### La Vénus de Szabo

Un chef, une diva ou l'art et l'amour à l'Opéra

LA TENTATION DE VENUS d'Istvan Szabo

Avec son répertoire international et ses distributions cosmopolites, avec son organisation et sa hierarchie d'un autre age, avec aussi ses riches sponsors américains. l'Opéra comme symbole de la vieille Europe en train de changer de peau : c'est l'idée de base du film d'Istvan Szabo la Tentotion de l'enus. Szabo ctant venu il y a quelques années à Garnier pour mettre en scène un Tunnhinuser - plus exactement : essayer de le mettre en scène -, il connait la estion, le fonctionnement d'une de ces grandes maisons.

Le fonctionnement, les grèves. les pauses sandwich, les rivalités entre divas, entre les artistes et les administratifs, entre les musiciens, le chef d'orchestre et le metteur en scène, entre gens de diverses nationalités qui se reprochent mutuellement l'histoire de leur pays, tout cet environnement pittoresque tient une grande place. Ce que Szabo veut dire est que l'art comme l'amour transfigurent les

pauvres fourmis mesquines que nous sommes. Son ehef d'orchestre et sa diva vivront une passion fulgurante et l'amour de la musique unira sans mise en scène, juste devant le rideau, artistes et public dans un miraculeux bonheur.

Szabo s'attarde avec délices sur les personnages et leurs comporte-ments révélateurs. Il filme avec soin les relations chaotiques de son chef d'orchestre hongrois, mal considéré, mal payé, avec sa lumi-neuse diva suédoise, sur le point d'atteindre la limite d'age et cependant éblouissante. Niels Arestrup tient le pareours avec beaucoup de force et de dignité ce n'est pas si simple. En dépit des play-back peu crédibles, qu'elle a pourtant, dit-elle, beaucoup étudies, Glenn Close est parfaite et sans surprise. Elle fait partie de ces comédiennes dont le moindre battement de eil appelle un oscar. Il est vrai que ca marche.

Le film est attachant, il est aussi un peu décevant. Tout est clair, trop clair. Lui manque un peu des mystères de l'art et de l'amour.

**COLETTE GODARD** 

#### **ARTS**

#### Du bon usage de la couleur

Deux générations, deux conceptions antagonistes de la peinture

GERHARD RICHTER à la golene Durand-Dessen DAVID ROW

à la golene Thaddeus Ropac Gerhard Richter est honorablement connu dans l'art moderne. Né à Dresde en 1932, il a popula-risè, depuis près de trois décen-nies, une technique de la négation

de la peinture par la peinture parfaitement au point. Tantôt, il expose des représentations illusionnistes d'objets arrangés en natures mortes qui ressem-blent à des photographies sépia legèrement tremblées, quelque chose comme de vieux cliches d'amateur tirés en grand format. Tantôt, par un effet de contradic tion calculé, il expose des pein-tures abstraites chamarrées, rouge sang et vert pomme. Elles brillent si fort que nul ne peut les soup-

Les œuvres qu'il a accrochées dans la nouvelle galerie de Liliane et Michel Durand-Dessert, vaste, très vaste galerie, relèvent de ce second genre. Tani qu'elles étaient encore fraîches, il a essuyé les couleurs de manière à les écraser et à leur enlever ce qui pouvait leur rester de gestualité et d'élègance.

conner de quelque intention

On dirait done des Mathieu ou des Schneider rapés et élimés. Une fois le procédé aperçu et l'intention didactique comprise – on ne peut plus peindre comme autre-fois, il faut être froid et neutre –, que reste-t-il des tableaux? Tout juste le souvenir d'une demonstration méthodique jusqu'à la monotonie. Richter fait du Richter, sans

David Row fait, lui, si l'on peut dire, de l'anti-Richter. S'il lui arrive de recourir au procédé du balayage afin d'obtenir des stries parallèles dans la matière colorée, ce n'est pas pour neutraliser la

EURÖPE1

**LOCATION 48 78 04 04** 

L'EPOPEE FRANÇAISE QUI FAIT CHANTER LE MONDE

Les Misérables

peinture, mais pour l'exalter. Améncain, âgé d'un plus de trente ans, Row se refuse à admettre que l'art ne puisse plus avoir d'autre ambi-tion désormais que d'annoncer à intervalles réguliers son agonie et son décès, il cherche à construire des tableaux de plus en plus com-plexes et à trouver des équilibres chromatiques de plus en plus

> Caveau noir

Avec des toiles de format rectangulaire qu'il juxtapose et emboite, il compose des figures architecturales. Chaque élément a sa dominante, avivce par une distaire de la dominante, qui transparaît sous la surface. Des ellipses sombres ôtent aux œuvres ce qu'elles pourraient avoir de trop simplement géométriques. Car telle est à l'évidence la volonté du peintre : s'éloigner le plus vite possible de la religion du monochrome et de la manie de l'angle droit, rendre à l'exercice pictural la diversité que lui refusent les tenants entêtés de la dérision. Alors qu'un certain modernisme, post-minimal et post-conceptuel. celui de Richter par exemple. tourne à l'académisme, une pein-ture telle que la sienne, séduisante sans être facile, riche sans être décorative, laisse espérer que la peinture puisse, lentement, sortir du caveau noir où tant d' \*artistes» s'achament à l'emmu-

PHILIPPE DAGEN Durend-Dassert, 28, rua de Lappe, 75011 Peris; tél.: 48-06-92-23, Jusqu'eu 12 octo-

► Gelerie Thaddeus Ropec, 7, rue Debelleyme, 75003 Pans; tél.: 42-72-99-00. Jus-qu'au 28 saptembre.

La Cinq arrête ses émissions en Belgique

compromis. La Belgique ne direction d'un pays de la taille de la

France?» -, M. Féaux souhaite au

moins le succès de TV5, la chaîne

internationale francophone qui intè-

gre des productions beiges, y com-

pris un journal télévisé le dimanche.

A mots pudiques, dans son cabinet,

on formule un autre sonhait: un

peu plus de délicaresse et de consi-

dération à l'égard de ces Belges

francophones qui, très souvent, après le bulletin d'informations nationales de 19 heures 30, délais-

sent le film ou le feuilleton du-soir

iln », celui de 20 heures sur les

Certaines imitations d'accent, cer-

taines a histoires belges » ont suscité

ici une émotion qui, a la longue,

encore plus importants sur le plan

politique et culturel. Pour ces écor-

programmes, un simple clin d'oeil

dans le bulletin mètéo constitue-

raient du baume sur le cœur, Voici

quelques jours, Europe 1 a innové

en parlant du temps prévu en Belgi-

que en même temps que dans les

passé inaperçu ni chez l'épicier du

coin ni dans le cabinet du ministre,

M. Valmy Féaux. Petits gestes,

grands effets, insoupconnés à Paris!

chaines françaises.

COMMUNICATION

# La Wallonie câblée en quête d'identité

demande rien aux chaînes publiques françaises qui ont passé des accords

bilatéraux avec les télédistributeurs,

A quinze jours de l'entrée en vigueur de la directive européenne « Télévision sans frontières », l'arrêt, vendredi 20 septembre, de la diffusion de la 5 en Belgique constitue un nouvaau rebondissement dena les relations complexes et passionnèes entre la communauté francophone du royaume et les

BRUXELLES

de notre correspondant

On ne voit pratiquement plus d'antennes sur les toits de Belgique. Les réseaux câblés installés jusque dans les campagnes les plus isolées proposent des « bouquets » allant d'une vingtaine à une trentaine de programmes nationaux et étrangers, moyennant un abonnement qui s'ajoute à la redevance perçue par les pouvoirs publies.

A Liège, vingt-cinq chaînes sont disponibles pour 380 francs beiges (60 francs français) par mois, et Bruxelles jouit d'un choix encore plus vaste: la RTBF 1 et Télé 21, du secteur public: RTL-TVi, filiale belge de la Compagnie luxembour-geoise de télédiffusion; les homologues flamandes de chaînes publi-ques francophones; des chaînes pritanniques, néerlandaises, alle-britanniques, néerlandaises, alle-mandes, espagnole, italienne, sans parier des chaînes à péage, ou des chaînes spécialisées dans le sport et le divertissement, du type Eurosport ou Super Channel.

La France se taille une bonne part de l'audimètre avec TF1, A2, FR3, la 7, TV5 et, jusqu'à présent, la 5, Arrivant largement en tête des chaînes de l'Hexagone, TF1 fait jeu égal avec les deux chaînes publiques et RTL-TVi dans la partie francophone du royaume. Sa privatisation en France, le développement rapide de RTL-TVi et l'introduction – limitée – de la publicité dans le financement des chaînes nationales beiges ont rompu le modus vivendi initial et suscité la guerre commer-ciale sur un marché de quelque quatre millions de francopho

En 1990, TF I créa une régie publicitaire à Bruxelles et commença à démarcher avec le projet de «décrocher» des plages publici-taires françaises au profit d'espaces occupés par des annonceurs belges.

#### aux recettes

Une tentative de passage à l'acte, le 13 avril 1990, provoqua une vive réaction du gouvernement belge qui interdit aux télédistributeurs bruxellois de relayer ce programme. Depuis, le contentieux n'est toujours pas règlé mais les programmes français de TF1 sont diffusés sans entrave, en attendant un éveniuel

mais, instruite par l'affaire TF cile pose des conditions à l'égard des nouvelles chaînes commerciales, qui doivent signer une convention pour accéder au réseau cablé. Il faut notamment dépenser dix millions de francs belges par point d'au-dience au titre de l'aide à la pro-duction télévisuelle dans la commauté francophone, soit par coproduction, soit par achat de pro-grammes. La 5 a signé une telle convention en juin 1990, mais s'in-surge d'être traitée différemment d' ou TF 1. L'arrêt de sa diffusion en Belgique n'est pas lie directe-ment à cet engagement mais à un contentieux avec les sociétés de droits d'anteurs qui entendent inté-grer pleinement l'audience belge dans le calcul de ces droits. Et ce contentieux bloquait également l'achat de certains programmes américains par la Cinq.

De plus, l'audience belge n'est guère prise en compte par les annonceurs français. En clair, dans ce dassier complexe, les chaînes françaises, faute de recettes publici-taires bien identifiables, n'ont pas envie de dépenser beaucoup d'ar-gent pour accèder au réseau belge et comptent sur les effets de la directive «Télévision sans frontières» votée par les ministres des Douze le 3 octobre 1989, avec effet deux ans plus tard, en vue de lever tous les obstacles à la libre circulation des programmes télévisés dans la Com

#### Petits gestes grands effets

La Belgique n'a pas voté ce texte, notamment en raison des objections de M. Valmy Féaux, «ministro-prosident de l'exécutif de la communauté française», responsable de l'audiovisuel pour les Belges francophones, les pouvoirs étant partagé entre le gouvernement national, les régions et les communautés linguistiques. M. Féaux déplore que les Douze alent traité le dossier télévi-sion comme un élément ordinaire du marché intérieur européen. Avec le reseau cable, nous avons été des précurseurs en matière de libre circulation et cela nous autorise à poser les questions d'identité cultu-relle, nous a-t-il déclaré. Certes, la directive impose des quotas de dif susion de programmes européens. Mais à quoi cela sert si on diffuse toujours les mêmes films? Nous voulions des quotas de production, seule façon d'endiguer le flot américain »

Sachant que la libre concurrence joue au détriment de la Belgique e car, pour nous, avec nos moyens, comment payer des droits d'auteur pour la diffusion d'un programme en

Les lecteurs veulent d'abord de l'information

#### La presse touche 9 Français sur 10

Neuf français sur dix (90,7% exactement) déclarent lire la presse, dant 55% plus de trois fois par semaine: pour préparer son douzième congrès, du 10 au 12 octobre prochain à Montpellier, placé sous le thème «liberté et responsabilité de la presse», la Fédération nationale de la presse française (FNPF) a fait réaliser un sondage (1) qui montre que les Français restent attachés à l'écrit. Si la presse, tous genres confoo-dus, touche l'ensemble des tranches d'age à peu près égale-ment, la fidélité augmente avec 'âge : le pourcentage de personnes lisant plus de trois journaux par semaine passe de 41 % chez les moins de 25 ans à 69 % au-delà de 65 ans. Et le domicile reste le lieu privilégié de lecture (74 %), loin devant le lieu de travail (11 %) et les transports (8 %).

Par type de presse, les maga-zines spécialisés destinés au grand publie (presse TV, féminine, sportive, etc.) ratissent le plus large, avec 78 % de lecteurs, suivis de la presse de province (67 %), des bedomadaires d'information génèrale (54 %), des quotidiens nationaux (50 %) et enlin des revues professionnelles (35 %).

Qu'attendent ces lecteurs? D'abord de l'information, générale (54 % des réponses) ou locale

ti An Syndicat de la presse parisienne. - Jean-Michel Croissandeau, directeur de la diffusion du Monde, a été nommé président de la commission de la diffusion du Syndicat de la presse parisienne (SPP). l'organisation qui regroupe la plupart des quotidiens de la capitale. Cette commission assure notamment les relations avec la Poste et les NMPP.

(18 %). Et ils citent des « informa tions complètes et précises » au pre-mier rang des avantages de la presse écrite, devant les différentes formes de liberté individuelle de consultation (dans le temps, dans l'espace ou dans la choix des articles) permises par le support-papier. A contrario, ces lecteurs reprochent d'abord à la presse de prendre trop parti (23 % des réponses) et de trop privilégier le sensationnel (16 %).

Petite contradiction? 61 % des sondés déclarent acheter la presse par curiosité, après avoir vu la converture on les gros titres, soit le même pourcentage que les acheteurs désireux d'approfondir leurs connaissances. L'accord est massif sur le rôle joué par la presse dans l'expression des courants d'opinion politique (81 % de tout à fait ou assez d'accord). Il reste important sur son rôle pour permettre à chacun de communiquer avec les autres (51 %). Et l'assentiment de 54 % des Français sur le rôle important de la presse dans notre société pour les prochaines années peut rassurer une presse angoissée par la concurrence de l'audiovi-

La surabondance de la publicité ou le prix trop élevé ne sont eités comme principaux reproches que par 9 % et 5 % des sondés. Un Français sur cinq seulement juge du reste trop élevé le prix des journaux de province ou des quotidiens nationaux. En revanebe, ce pourcentage monte à 55 % pour les revues et magazines.

RA. C. 1

(i) Effectué par Marketing Concept en avril 1991, auprès de 2 762 personnes dans sept régions, sur un échantillun représentatif de la population française de plus de quinze ans.

#### Grève largement suivie à FR3

La grève de 24 heures à FR 3, à l'initiative des syndicats FO, CGT, CFDT, SNJ, CFE-CGC et SRCTA. e été largement suivie. Les syndicats ont relevé plus de 75 % de grévistes, notamment à Marseille en Corse, à Bordeaux, Strasbourg, Le Mans, Lille, Toulouse. Pour sa part, la direction estimait les grévistes à 65 % dans les régions, 40 % à la rédaction nationale, 31 % au siège de la chaîne. Cette grève a empêché la diffusion de tous les journaux prévus, remplacés par d'autres programmes. En revanche, le film de soirée, La vie est un long fleuve tranquille (un des succès de la filialet films de la

chaîne), a été diffusé. Plusieurs centaines de grévistes pour regarder « leur second bulleont assisté, au Palais de justice de Paris, à l'andience sur le référé engage par les ayndicats et les comités d'entreprise de la chaîne contre la direction pour « insuffipourrait avoir des conséquences sance d'informations sur le plan de commerciales, sans parler de dégâts restructuration ». Les syndicats contestent ce plan, qui prévoit 486 suppressions d'emploi. Le chés vifs que sont certains Wallons, un peu plus d'attentions dans les ngement sera rendu le 27 septem-

Forts de cette journée de mobilisation, les syndicats de FR 3 n'entendent pas relacher leur prestion, mais sans épuiser leurs forces dans une action à durée indéterminée. Ils savent que à l'approche des élections de 1992, les élns bonnes villes de France. Ce n'est locaux, inquiets pour l'emploi - et pour leurs possibilités d'expression dans leurs région... - sont de plus en plus nombreux à faire pression sur les pouvoirs publics et les diri-JEAN DE LA GUÉRIVIÈRE nuer les conséquences du plan.

**PHILATELIE** 

#### L'Ecole spéciale des travaux publics

La Poste mettra en vente gene-rale, lundi 7 octobre, un timbre à 2,50 F à l'occasion du centennire de la fondation de l'Ecole spéciale des travaux publics (ESTP).

La Poste poursuit une longu tradition d'homonge aux grands établissements scolaires et univer-sitaires qui l'a déjà vue choisir, comme sinets de fimbres. Saint-Cyr (1954), l'Ecole centrale des arts et manufactures (1969 et 1979), HEC (1981) on encore les Ecoles normales supérieures (1982). Ce timbre a la particularité de bénéficier d'une impression mixte offset et taille-donce. Sa fabrication s'est donc déroulée en deux étapes : impression de la partie traitée en offset puis, après un temps de séchage de douze jours, impression du dessin noir traité en taille-donce. Une première expé-rience de ce type avait été réalisée en 1989 pour le bloc Philexfrance. La Poste annonce une troisième impression combinée pour le bloc Jeux olympiques qui sera emis fin

Le timbre, su format horizontal 36 x 21.45 mm, de couleurs vert, bleu, orange et noir, dessiné et gravé par Pierre Forget, est imprimé en offset et taille-douce en feuilles de cinquante.



6 octobre, de 9 h e 18 h, au bureau de poste temporaire apéciale des travaux publics, 57, boulevard Saint-Germein, Paris 7: le 5 octobre, de 8 h è 12 h. aux bureaux de poste de Paris-Louvre RP et Paris-Ségur (boltes aux lettres spéciales).

► Souvenirs philatéliques : Club philatellque de l'ESTP, T. Gies, 57, boulavard Seint-Garmein, 75240 Paris Cedex 05, Tél: (1) 44-41-11-11.

\*\*\*\*

A COMMENT

E-4 4 7 7 7 9

1 Street #31

And Laboration of the second

1. 中文 · 李 李 · ·

and the same of

15 26 47 55 75 75

er tain, effettige

-

4774-1945.

The said well

WASAMI T

21 1957

ETHVE Y

14/4

Mary Mary

-

4

Chile and Miles **"理想要的**"

10 40

 $\propto_{\mathbb{Z}[[n])}$ 

244

Rubrique réalisée per la rédaction du mensuel le Monde des philatéliste 5, rue Antoine-Bourdelle Tél.: (1) 40-65-29-27 icimen récent sur demande contre 15 F en timbres.

## En filigrane



 Emissions en Andorre. – L'administration postale française d'Andorre a émis, le 14 septembre, un timbre à 2,50 F pour le chempionnat du monde de pétanque, dessiné et gravé par Jacquas Gauthiar et imprimé en taille douce en feuilles de vingteing. Vente anticipéa « premier iours les 5 et 6 octobre d'un timbre à 3,40 F au bureau de poste d'Andorre-la-Vieille, dessiné par Piarretta Lambart, gravé par Pierre Albuisson et imprimé en taille-douce en feuilles de vingtcinq, pour le bicentenaire de la mort de Mozart.

 Série d'usege courant à Monaco. - L'Office des émissions de timbres-poste de la prineipauté da Moneco mattra en vente, mardi 24 septembre, les nouvelles valeurs d'usage courant à l'effigie de Rainler III. à 2,20 F (vart), 2,50 F (rouga), 3,40 F (bleu) et 4 F (violet).

· Vente. - Vente sur offres Robineau (5; rue Drouot, 75009 Paria. Tél. : (1) 47-70-16-90), cióturée le mardi 15 octobre. Au catalogue, deux mille cinq cents lots classiques de France et du monde entier, dont une superbe sélection de ballons montés de la guarra de 1870-1871 (lattra criffe blace carmée de Paris-génie militaire», en franchise, taxe 30, cachet d'ambulant Paris à Caen C du 23 septembre 70, pli confié à Duruof, transporté par le Nep-

tune, estimation 135 000 F). · Menifestetions. 4-Rencontre des collectionneurs le dimanche 22 septembre, à Denain (Nord), salla des fêtes, placa Baudin, Beptêmea des TGV-Atlantique Pays-de-Vannes. le 21 septembre à Vannes, Villede-Lorient, le 24 septembre à Lorient, avec bureaux de poste temporaires (souvenirs philatéliques: Jean Hautin, Les Cheminote philetélletes, 15; rue du Docteur-Calmette, 56400 Auray).

Exposition philatélique France-Hongrie-Bulgarie dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Montreuil-sous-Bois (93), du 21 au 23 septembre

AU THEATHE, ACENCES, FRAC, VIBON MEGASTORE, BILLETEL-MINITEL 36 IS CODE THEA

Pidentité

dim. 17 h (21).

L'ÉVANGILE SELON SAINT MARC. Peut Marigny (42-25-20-74) (dim. coir, lun.) 21 h ; dim. 15 h (21)

MOT OF PASSE Oir-huit Theatre

(42-26-47-47) (dim. sor, lun.) 20 h 30 ; dim., 18 h (23).

ANNE ROUMANOFF. Thestre Gré-

vin (42-46-84-47) (dim. soir, lun.) 20 h 30 ; dim. t8 h 30 (24).

LES CAFAROS. Aktéon-Théâtre

(43-3B-74-82) (dim. soir, lun.) 20 h 30 ; dim. 16 h (24).

CINZANO ET L'ANNIVERSAIRE

DE SMIRNOVA Theatre 13 (46-88-

82-22) (dirn. sor, lun.) 20 h 30 ; dirn.

LEGÉREMENT SANGLANT.

Théâtre de la Bastilla (43-57-42-14) (dim., lun.) 19 h 3D (24).

MAGIC PALACE. Mathurins (42-85-

90-00) (dim. eoir, tun.) 20 h 30; sam. 17 h, dim. 15 h (24).

#### CINÉMAS

LA CINÉMATHÈQUE PALAIS DE CHAILLOT

(47-04-24-24) Solitude (1829-1928), de Paul Fejos, 18 h; A nous le liberté (1931), de René Clair, 19 h; le Procès (1862, v.o. s.t.f.), d'Orson Welles, 21 h.

#### CENTRE GEORGES POMPIDOU

SALLE GARANCE (42-78-37-29) Le Cinéma australian : A Girl's Own Le Cinéma sustralian: A Gid's Own Story (1883, v.o.), de Jane Camplon; Peents and Savages (1921, v.o. s.t.f.), de Frank Hudey, 115 h 30: Calme bland, (1989, v.o. s.t.f.); de Philip Noyce, 17 h 30: Kokoda front Line (1982, v.o. s.t.f.), de Damien Parer; Héros et Selo-perds (1984, v.o. e.t.f.), de Bruce Berea-ford, 20 h 30.

#### VIDÉOTHÈQUE DE PARIS

12.0

STORE TO SEE

4 M M 3F

# 15 20 P 35

たっさいかんご

-1214

4. 74

214 . 1244 B

Age to a fig.

第二人の方式等

\*\* a's ... 3 . - - 100 C.E.V

722 1 44.4

> 154 A . 1277.7

. 4.475

.....

44- 777

0.00

2, grande galerie, porte Saint-Eustache, Forum des Halles (40-26-34-30)

Paris la nuit : Nult et Jour : Bande annonce : Passage secret (1985) de L Perrin, la Java des cribres (1983) de R. Goupil, 14 h 30 ; Nuit et Jour ; le Jour se lève (1939) de Marcel Carné, -18 h 30 ; Nuits noires ; Bande annonce : -18 h 30; Nuirs noires; Bande annonce; Judex (1863) de G. Franju, Nuir d'or (1978) de Serge Mosti, 18 h 30; Hollywood night in Paris i la Hutième Feonne de Barbe-Bleue (1938, v.o.) d'Ernat Lubitsch; Haine Pègre (1932, v.o.) d'Ernat Lubitsch, 21 h; Quesimodo: (1939, v.o.) de William Dieterle; Peter Ibbetson (1936) de Henry Herhaway; 20 h 30; Ange (v.o.) de Georges Ketekousinos, 0 h 45; l'Extravagant Mr Rug-cles (1935, v.o.) de Leo McCarev. gles (1935, v.o.) de Leo McCarey, 2 h 30 ; Sérénade à trois (1933, v.o.) de Ernst Lubitsch, 4 h 16,

#### LES EXCLUSIVITÉS

A FLEUR DE PEAU (A., v.o.) : George V. 8- (45-62-41-46). L'AFFAIRE WALLRAFF (A., v.o.) ucemaire, 8- (45-44-57-34). ALICE (A., v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-10-82) ; Club Gaumont (Publicis Mati-gnon), 8- (43-59-31-97).

gnon), 8- (43-59-31-97) AN ANGEL AT MY TABLE (ndo-zélendais, v.o.) ; Les Trois Linembourg, 6-(46-33-97-77) ; Lucemaire, 6- (45-44-

L'APPROCHE FINALE (A. v.o.) : Grand Pavois, 15- (45-54-48-85). Grand Pavois, 15 (45-54-46-85).
ATLANTIS (Fr.): Rex (le Grand Rex), 2-(42-36-83-93); Publicis Chemps Elystes 8: (47-20-76-23); Gaumoni, Parnasse 14: (18-88-88-10); Kinophnorans, 45-(42-36-86-89); Cinoches, 6-(46-33-10-82); UGC Triomphe, 8-(45-74-93-50); Républic Cinémas, 11-(48-05-51-33); UGC Lyon Bestille, 12-(43-43-01-59); Saint-Lambert, 15-(45-32-91-68); Derriert, 14-(43-21-41-01).

BASHU, LE PETIT ÉTRANGER (iranien, v.o.) : Utopia, 5- (43-26-84-65). LA SELLE NOISEUSE (Fr.F.: La Saint-LA BELLE NOISEUSE (FT.F.: Le Saint-Germain-des-Prée, Saile G. de Beaure-gard, 6: 442-22-87-23; ¿Les Trois Bal-zac, 8: (45-61-10-89); Max Linder Panorama, 6: (48-24-88-88).

Panorama, 6- (48-24-88-98),
BOYZ'N THE HOOD (\*) (Å. v.o.): Gaumont Las Halles, 1- 140-28-12-12;
Gaumont Opéra, 2- (47-42-80-33);
Publicis Seint-Germain; 8- (42-2272-80); Gaumont Ambassade, 8- (4359-18-08); Gaumont Ambassade, 8- (4359-18-08); Gaumont Alfesia, 14- (4327-84-60); v.f. Rex, 2- (42-3683-93); Paramount Opéra, 8- (47-4266-31); UGC Gobelins, 13- (45-6194-96); Miramer, 14- (43-20-89-52);
Gaumont Convention, 15- (48-2842-27); Pathé-Cilichy, 18- (45-2248-01); Ls Gambetta, 20- (48-3610-98).

LES BRANCHES OF L'ARBRE (Fr. Ind.,

v.o.) 14 Juillet Pamasse, 6- (43-28-58-00) LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS (A., v.o.) : Grand Pavois, 15- (45-54-46-85) : Ranslagh, 16- (42-88-64-44). 40-03); nariangin, to Latine; 4- (42-78-47-98); Studio des Unsulinex, 5- (43-26-19-09); Gaumont Ambassade, 8-42-69-19-09) (43-59-19-08).

LA CHANTEUSE ET LE MILLIAR-DAIRE (A., v.o.) : Gaumont Ambas-sade, 8 (43-59-19-08).

sade, 8- (43-69-19-08).

CHIENINE DE VIE (A., v.o.): Gaumont
Les Halles, 1- (40-26-12-12); Gaumont
Opéra, 2- (47-42-60-33); Pathé Hautefauille, 6- (46-33-79-38); Gaumont
Ambassade, 8- (43-59-19-08); v.f.;
Pathé Français, 8- (47-70-33-88); Fauvette, 13- (47-07-55-88); Miramar, 14(43-20-89-52).

LES COMMITMENTS (irlandais, v.o.):
Forum Horizon, 1- (45-08-57-57); Pathé
Impérial, 2- (47-42-72-52); 14- Juillet
Odéon, 6- (43-25-59-83); George, V. 9(45-62-41-46); Escuriat, 13- (47-0728-04); Sept Pamassiens, 14- (43-2032-20).

CYRANO DE SERGERAC (Fr.): Grand

CYRANO DE SERGERAC (Fr.): Grand

Pavois, 15- (45-54-46-85). OANNY LE CHAMPION DU MONDE (Srit., v.1.): Lucemaire, 6- (45-44-57-34): Le Serry Zèbre; 1.5- (43-57-61-55): Denfert, 14- (43-21-41-01).

DANS LA PEAU D'UNE SLONDE (A. v.o.): Lucemaire, 6- (45-44-57-34). DANS LA SOIRÉE (t., v.o.); Ciné Beau-bourg. 3- (42-71-62-36); Reflet Logos II, 5- (43-54-42-34); La Bastille, 11-(43-07-48-60).

LA OISCRÈTE (Fr.): Epés de Bois, 5-(43-37-57-47); Saim-André-des-Arts I, 5- (48-25-48-18); Studio 28, 18- (48-06-36-07).

LES DOORS (A. v.o.): Epée de Bois, 5-(43-37-57-47); Le Bassille, 11- (43-07-49-80); Grand Pavois, 15- (45-54-48-85).

mandie, 8 (45-83-18-16); v.f.: UGC Opéra, 6 (45-74-95-40). LA DOUBLE VIE DE VÉRONIQUE (Fr. Pol., v.o.): Seint-André-des-Arts I, 6-(43-26-48-18); Républic Cinémas, 11-(48-05-51-33); Studio 28, 18-146-06-36-07).

LE FER ET LA SOIE (A., v.o.) : George V, 9 (45-62-41-46), LE GRAND BLEU (Fr., v.o.) : Grand Pavois, 15- (45-54-46-85). (48-33-10-82).

HALFAQUINE (Fr.-Tun., v.o.) : Epée de Bols, 6: (43-37-57-47). HENRY V (Brit., v.o.) : Républic Ciné-mas, 11: (48-05-51-33) ; Denfert, 14-(43-21-41-01).

Montpamos, 14- (43-27-52-37). HOMICIDE (A., v.o.): Pathé Haute-feulite, 6- [46-33-79-38]; George V, 8-[45-62-41-46]. HUDSON HAWK, GENTLEMAN ET

CAMBRIOLEUR (A.; v.o.): UGC Nor-mandle, 8\* (45-83-16-18); v.f.: UGC Montparnesse, 6\* (45-74-94-94): Para-Montparnesse, 6: (45-74-94-94); Paramount Opéra, 9: (47-42-56-31); Fauvette, 13: (47-07-55-88).

NUIT ET JOUR (Fr.-Bel.-Suis.) : Ciné Beaubourg, 3: (42-71-52-38) : 14 Juillet Odéon, 6: (43-25-59-83) ; Les Trois Bai-zic, 8: (45-61-10-80) : 14 Juillet Bastilla, 11 (43-57-90-81) ; Sept Parnes-siens, 14 (43-20-32-20).

siens, 14 (43-20-32-20).
POINT SREAK (\*) (A., v.o.): Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26); UGC Danton, 6- (42-25-10-30); Pathé Marignan-Concorde, 8- (43-58-92-82); UGC Biarritz, 6- (45-62-20-40); v.f.: Rex, 2- (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6- (45-74-84-94); Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31); UGC Lyon Bastiffe, 12- (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13- (45-61-94-95); Pathé Montparnasse, 14-61-94-95); Pathé Montparnasse, 14-(43-20-12-06); UGC Convention, 15-(45-74-93-40); Pathé Wepler II, 18-(45-22-47-94); Le Gambetts, 20-(48-

LE PORTEUR DE SERVIETTE (IL-Fr., v.o.): Utopia, 5- (43-28-84-65); Lucer naire, 6- (45-44-57-34). PRETTY WOMAN (A., v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-10-82) ; Elysées Lincoln, 8-(43-59-38-14).

(43-59-38-14).
LE PROCÈS DU ROI (Por., v.o.):
Latina, 4- (42-78-47-85).
RAGE IN HARLEM (A., v.o.): Forum
Horizon, 1- (45-08-57-57); 14 Juillet
Oddon, 6- (43-25-59-83): Pathé Merignan-Concorde, 6- (43-59-92-82): UGC
Biantiz, 8- (45-62-20-40): Sept Pamassiene, 14- (43-20-32-20); 14 Juillet
Beaugranelle, 15- (45-75-78-79); v.f.:
Bex, 2- (42-38-83-83): UGC Montpernesse, 8- (45-74-94-94): Paramount Next, 2: (42-38-83-83); UGC Mompar-nasse, 6: (45-74-84-94); Paramount Opéra, 6: (47-42-56-31); UGC Lyon Bastille, 12: (43-43-01-68); UGC Gobe-lins, 13: (45-81-94-95); Matrial, 14: (45-39-52-43); Pathá Clichy, 16: (45-22-48-01); Le Gambetts, 20: (46-36-

#### LES FILMS NOUVEAUX

LE CHOIX O'AIMER, Film américain de Joel Schumacher, v.o. ; Forum de Joel Schumacher, v.o. ; Forum Horizon, 1: (45-08-57-67) ; UGC Oddon, 6: (42-25-10-30) ; Georga V, 8: (45-82-41-46) ; UGC Biarritz, 8: 8- (45-82-41-46); UGC Biarritz, 8- (45-62-20-40); Sept Parnassians, 14- (43-20-32-20); UGC Mediot, 17- (40-68-00-16); v.f.; Pathé Impéral, -2- (47-42-72-52); UGC Montparnasse, 6- (45-74-94-94); Saint-Lazane-Pasquier, 8- (43-87-35-43); UGC Opéra, 9- (45-74-96-40); UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13- (45-61-94-85); UGC Gobelins, 13- (45-61-94-85); Mistral, 14- (45-39-62-43); UGC Convention, 15- (45-74-93-40); Pathé Wepler B. 18- (45-22-47-94); Let Gambetra, 20- 46-36-10-98).

A Gamberta, 20 46-38-10-95, MISSISSIPPI MASAIA, Film amédican de Afra Nair, v.o. : Gaumént Las Helles, 1- (40-26-12-12) ; 14 Juillet Odéo(huriß 443-25-55-9-93) ; 1a Pagode, 7- (47-05-12-15) ; Publics (Champe-Elysées, 6- (47-20-78-23) ; 14 Juillet Beaulle, 11- (43-57-90-81) ; Gaumont Parnasse, 14- (43-35-30-40) ; Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50) ; 14 Juillet Beaugrenete, 15 (45-75-79-79); v.f.; Gau-mont Opéra, 2 (47-42-60-33); Les Momparnos, 14 (43-27-52-37); Pathé Wepler II, 18 (45-22-47-94). LE ROI OES ROSES. Film allemand de Wamer Schroeter, y.o. : Epse de Bols, 5- (43-37-57-47) : George V, 8-(45-62-41-46).

(45-02-41-40). LA TENTATION DE VENUS. Film . 48-01).

J'ENTENDS PLUS LA GUITARE (Fr.): J'ENTENDS PLUS LA GUITARE (Fr.):
Forum Orient Express, 1° (42-33-42-26); Seint-André-des-Arts II, 6° (43-26-80-25); Elysées Lincoin, 8° (43-59-36-14); 14 Juliet Bastille, 11° (43-57-90-81); Escurial, 13° (47-07-26-04); Sept Parnassiens, 14° (43-20-32-20). JACQUOT DE NANTES (Fr.) : Lucarnaire, 6- (45-44-57-34). JAMAIS SANS MA FILLE (A., v.o.) :

JAMAIS SANS MA FILLE (A., v.o.): Forum Orient Express, 1° (42-33-42-25); UGC Odéon, 6° (42-25-10-30); UGC Rotonda, 8° (45-74-94-84); George V, 8° (45-82-41-46); UGC Bierritz, 8° (45-82-20-40); 14 Juillet Beaugrenelle, 15° (45-75-79-79); UGC Mealot, 17° (40-68-00-16); v.f.: Rex, 2° (42-36-83-93); UGC Mompariasse, 8° (45-74-94-94); Saim-Lazar-Pasquier, 8° (43-87-35-43); Paramount Opéra, 9° (47-42-58-31); Les Nation, 12° (43-43-01-58); UGC Gobelins, 13° (45-61-94-95); Mistral, 14° (45-38-52-43); UGC Convention, 15° (45-74-93-40); Pathé Cischy, 18° (45-22-46-01).

JUNGLE FEVER (A., v.o.): Images

JUNGLE FEVER (A., v.o.) : Images d'alleurs, 5- (45-87-18-09). LES LIAISONS DANGEREUSES (A., v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-10-82) ; Grand Pavois, 15- (45-54-46-85). LIFE IS SWEET (Brit., v.o.) : Gaumont

Les Helles, 1- (40-28-12-12); Europa Parthéon (ex-Reflet Parthéon), 5- (43-54-15-04); Gaumont Ambassade, 8-(43-59-19-08); La Bastille, 11- (43-07-48-60); Gaumont Partesse, 14- (43-35-48-60; Casarania (A., v.o.): Ciné 108-ANGELES STORY (A., v.o.): Ciné Beaubourg, 3° (42-71-52-36): UGC Odéon; 6° (42-25-10-30): UGC Rotonde, 8° (45-74-94-94); UGC Champs-Elysées, 8° (45-62-20-40).

MACAME BOVARY (Fr.) : 14 Juillet Pamassa, 5: (43-26-58-00). MISERY (\*) (A., v.o.) : Cinoches, 6 (46-33-10-821.

NAVY SEALS (A., v.o.) : George V, & (45-62-41-46). NEUF SEMAINES ET CEMIE (\*) (A. v.o.) : Studio Galande, 6 (43-54-72-71) ; Grand Pevoia, 15 (45-64-

48-85). NEW JACK CITY (\*) (A., v.o.) : Forum Orlent Express, 1- (42-33-42-26) ; UGC Triomphe, 8- (45-74-93-50). hmphe, NIKITA (Fr.): Elysées Lincoln, 8º (43-ns, 13º 59-38-14); Les Montparnos, 14º (43-27-52-37).

britannique d'Istvan Szabo, v.o. .: britamique d'Istvan Szabo, v.o. : Forum Horizen, 1° (45-08-57-57); Pathá Impérial, 2° (47-42-72-52); 14 Juillet Odéon, 6° (43-25-59-83); La Pagode, 7° (47-05-12-15); Pathé Merignen-Concorde, 8° (43-68-92-82); UGC Siemitz, 8° (45-82-20-40); 14 Juillet Bastille, 11° (43-57-90-81); Gaumont Alésia, 14° (43-27-84-50° -14 Juillet Ransvers v.f.: Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31); Les Nation, 12 (43-43-G4-87); Faurvette Bis, 13 (47-07-55-88); Pathé Montparnasse, 14 (43-20-12-06); Gaumont Conven-tion, 15 (48-28-42-27); Pathé Wepler, 18 (45-22-46-01). LA VIEILLE QUI MARCHAT DANS LA MER, Film françale de Laurent Heveneren: Forum Horizon, 1 (45-

Montparnasse, 14- (43-20-12-06); Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27); UGC Malliot, 17- (40-66-00-18); Pathé Clichy, 18- (45-22-

L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE RIO NEGRO (Fr.-vénézuélien, v.o.) : L'ÉTRE (A., v.o.) : Cinoches, 6 (46-33- Latina, 4 (42-78-47-86). ROSIN DES SOIS PRINCE DES

67-97); UGC Odéon, 6- (42-25-10-30);
Pathé Marignen-Concorde, 8- (43-5992-82); UGC Normandie, 8- (43-5918-16); 14-Juillet Beaugrarelle, 15- (4575-79-78); v.f.: Rex. 2- (42-3883-83); Bretagne, 8- (42-22-57-97);
Pethé Français, 9- (47-70-33-88); Les
Nation, 12- (43-43-04-87); UGC Lyon
Bastille, 12- (43-43-04-87); UGC Lyon
Bastille, 12- (43-43-01-59); Fauvette,
13- (47-07-55-88); Gaumont Alésie,
14- (43-27-84-50); Pathé Montparnasse, 14- (43-20-12-06); Gaumont
Convention, 15- (48-28-42-27); Pathé
Wepler, 18- (45-22-48-01); Le Gambetts, 20- (46-38-10-96);
SAILOR ET LULA (7) (Brit., v.o.); Ciné

SAILOR ET LULA (1) (Brit., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-35) ; Studio Galende, 5 (43-54-72-71). SEXE, MENSONGES ET VIOEO (A...

v.o.) : Ciné Seaubourg, 3- (42-71-62-36) : Studio des Ursulines, 5- (43-

UGC Triomphe, 8\* (45-74-93-50).

SIMPLE MORTEL (Fr.): Forum Orient Express, 1\* (42-33-42-26); Pathé Marignan-Concorde, 8\* (43-59-92-82); Pathé Français, 6\* (47-07-33-88); Fauvette, 13\* (47-07-55-88); Geumont Alésia, 14\* (43-27-84-50); Pathé Morapemasse, 14\* (43-20-12-05); Gaumont Convention, 15\* (48-28-42-27); Pathé Wepler II, 18\* (46-22-47-94).

THE VOYAGER (AI -Fr.-Cr., v.o.): Ciné

Wepter II, 10: [45-22-47-39].
THE VOYAGER (AI.-Fr.-Gr., v.o.): Cné
Sesubourg, 3: [42-71-62-38]; UGC
Oenton, 8: [42-25-10-30]; UGC
Triomphe, 8: [45-74-83-50]; Misual,
14: [45-39-62-43]; Sept Pamessians,
14: [43-20-32-20]; v.f.: UGC Opérs, 6:
14: [43-20-32-40] (45-74-95-40).

THEIMA ET LOUISE (A., v.o.): Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26); George V, & (45-62-41-46); Studio 28, 18- (46-06-36-07).

LES TORTUES NINJA II (A., v.f.) : Cub Geurnert Publich Matignon), 8: (43-59-31-97) ; Saint-Lambert, 15: (45-32-

TOTO LE HEROS (Bel.-Fr.-AL) : Gaumont Les Halles, 1º (40-26-12-12); GLORIA (A., v. Gaumont Ambaseade, 9º (43-59- (43-26-19-68).

19-08); Le Basille, 11: (43-07-48-80); Gaument Parnesse, 14: (43-35-30-40). TWENTY ONE (A.-Brit, v.o.); Gaumont Les Halles, 1: (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2: (47-42-60-33); Les Trois Luxembourg, 5: (46-33-87-77); Geumont Champs-Elysées, 8: (43-59-04-57); Geumont Aléiz, 14: (43-27-48-60); Sienvende Montparnesse, 15: (45-44-25-02); v.f.: Pathé Clichy, 18: (45-22-46-01).

UN THE AU SAHARA (BRL. v.o.) : Lucemaire, 6 (45-44-57-34). UN TYPE BIEN (Fr.-Sel.) : Utopia, 5-(43-26-84-65) UNE EPOQUE FORMIDABLE... (Fr.) : George V, 8° (45-82-41-48); Pathé Français, 9° (47-70-33-88); Pathé Montparnasse, 14° (43-20-12-08).

LA VIE DES MORTS (Fr.) : Utopia, 5-

(43-25-84-85).

LA VIE, L'AMOUR... LES VACHES
(A., v.o.): Forum Oriem Express, 1- (42-33-42-28); USC Denton, 6- (42-25-10-30); George V, 8- (45-82-41-46); UGC Siemitz, 8- (45-52-20-40); v.l.:
Bex, 2- (42-35-83-83); UGC Momparnass, 8- (45-74-94-94).

VALT, UNI SIC POUIS SAINTED IS

nass, 8 (45-74-94-94).

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRÉSIOENT 7 (A., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-36) : UGC Darton, 6 (42-25-10-30) : UGC Retonde, 6 (45-74-94-94) : UGC Normandie, 6 (45-63-16-16) : 14 Juillet Beaugrenelle, 15 (45-75-78-78) : UGC Maillot, 17 (40-88-00-18) : v.f. : Rax, 2 (42-38-83-93) ; UGC Montparnasse, 6 (45-74-84-94) : Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31) : UGC Lyon Beatille, 12 (43-43-01-58) ; UGC Gobelins, 13 (45-61-94-85) : Mistral, 14 (45-38-52-43) : UGC Convention, 15 (45-74-83-40) ; Pathé Clichy, 18 (45-22-46-01) : Le Gambetta, 20 (46-36-10-96),

#### LES SÉANCES SPÉCIALES

ALL THE KING'S MEN (Chin., v.o.) : Utopie, 5- (43-26-84-65) 14 h 10, BAGDAO CAFE (A., v.o.) : images d'all-leurs, 5- (45-87-18-09) 16 h. 8RAZIL (Brit., v.o.) : Studio Galande, 5-(43-54-72-71) 16 h.

CHAMBRE AVEC VUE... (Brit., v.o.); Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68) 21 h. LE CHAMPIGNON DES CARPATHES (Fr.) : Républic Cinémas, 11 (48-05-51-33) 18 h.

51-33) 18 h.

OEUX TÉTES FOLLES (A., v.o.): MacMahon, 17• (43-29-78-89) 14 h. 18 h.
18 h. 20 h. 22 h.

DUNE (A., v.o.): Grand Pavois, 15• (4554-46-86) 17 h.45.

EASY RIOER (A., v.o.): Epée da 8ois,
5• (43-37-57-47) 22 h.

L'EXPÉRIENCE INTERDITE (A., v.o.):
Grand Pavois, 15• (45-54-46-85) 22 h.

L'EXTRAVAGANT M. RUGGLES (A.,
v.o.): Saint-Lambert, 15• (45-32-91-68)

19 h.

IN SED WITH MADONNA (A., v.o.):

IN SED WITH MADONNA (A., v.o.) Grand Pavois, 15' (45-54-48-85)
15 h 30.
L'INCINERATEUR DE CACAVRES (tchèque, v.o.) : Accarone, 5- (46-33-86-86) 14 h 50.

J'AJ ENGAGÉ UN TUEUR (Fin., v.o.) : 54-uklig (Snémas, 11: (48-05-51-33) LA LECTRICE (Fr.) : Studio Galanda, 5-

(43-54-72-71) 18 h 20. LISTEN UP THE LIVES OF QUINCY JONES (A., v.o.) : Images d'ailleurs, 5-(45-87-18-09) 18 h. LOUTA-(Brit., v.o.) : Républic Cinémas, 11- (48-05-51-33) 21 h 10.

LUNE FRO(OE (Fr.) : Studio des Ursu-lines, 5- (43-26-19-09) 22 h 15. MACSETH (Srit., v.o.) : Studio des Ursulines, 5- (43-26-19-09) 18 h 45. MARTHA ET MOI (All., v.o.) : Studio des Unsulines, 5- (43-26-19-09) t4 h. MILLER'S CROSSING (A., v.o.): Saim-Lambert, 15- (45-32-91-58) 21 h. LE MIROIR (Sov., v.o.) : Denfert, 14-(43-21-41-01) 17 h 10.

LE PREMIER EMPEREUR (Can.-Chin.): La Géoda, 19- (40-05-80-00) 14 h. 15 h, 18 h, 17 h, 18 h, 18 h, 20 h, 21 h, 22 h.

LA PREMIÈRE FOLIE DE WOODY ALLEN (A., v.o.): Epés de Sois, 5. (43-37-57-47) 22 h; Cinoches, 6. (48-33-QUANO HARRY RENCONTRE SALLY (A., v.o.): Seint-Lambert, 15- (45-32-91-88) 19 h.

LA RÈGLE DU JEU (Fr.) : Saint-Lambert, 15- (45-32-81-68) 17 h. 15 (45-32-81-68) 17 h.
1A STRADA (It., v.o.): Ssint-Lambert,
15- (45-32-91-88) 17 h.
STRANGER THAN PARAOISE (A.All., v.o.): Utopia, 5- (43-26-84-85)
22 h. THE LAST OF ENGLAND (Brit., v.o.) :

ocatone, 5- (46-33-86-86) 22 h. THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW (A., v.o.) : Studio Galanda, 5-(43-54-72-71) 22 h 30, 0 h 10. THELONIOUS MONK (A., v.o.): Images d'ailleura, 5- (45-87-18-09) 22 h.

TOMBE LES FILLES ET TAIS-TOI (A., v.o.): 14 Juillet Parnaesa, 6 (43-28-58-00) 18 h 40, 22 h 20. UN COEUR QUI BAT (Fr.) : Studio des LA VALSE DES PIGEONS (Fr.) : L'Entrepot, 14 (45-43-41-63) 20 h 15. VOYAGE SUR JUPITER (Can.) : Cinaxe, 19 (42-09-34-00), 21 h 40.

#### LES GRANDES REPRISES L'ASSASSIN HABITE AU 21 (Fr.) :

Reflet Médicis Logos salle Louis-Jouvet, 5- (43-54-42-34). LES CADAVRES NE PORTENT PAS OE COSTARO (A., v.o.) : Pathé Hautelaudle, 6- |46-33-79-38).

GEUX TÈTES FOLLES (A., v.o.) : Action Christine, 5: (43-29-11-30). EASY RIDER (A., v.o.) : Cinoches, 8-*[*46-33-10-82]

FANTASIA (A.) : Cinoches, 8 (46-33-10-82)

#### THEATRES

#### **SPECTACLES NOUVEAUX**

(Les jours de première er de relâche sont indiqués entre parenthèses.)

GEMEAU DEDANS. Movie's (42-74-14-22| (dim., lun.) 20 h 30 (TB). UNE SAISON EN ENFER. Lucer-neire Forum, théâtre rouge (45-44-57-34) (dim.) 18 h 30 (18). VALÈRIE LEMERCIER AU PALAIS

ROYAL. Palais Royal (42-97-59-81) (dim.) 20 h 30 (18). L'ÉQUIVOQUE. Amandiers de Peris (43-66-42-17) (jeu., ven., sam.) 20 h 30 (19). COUAC I LE GRANO ORCHESTRE OU SPLENO(O. Osunou (42-51-69-14) (dim. soir, mer.) 20 h 30 ; dm. 15 h 30 (20).

LA OAME OF CHEZ MAXIM'S.
Mangny (42-58-04-41) (dim. soir,
hm.] 21 h; dim. 15 h (20). LES ENFANTS TANNER, Centre

dramatique national de Monusuil (48-59-93-93) (dim. soir, lun.) 20 h 30 ; AKTÉON-THÉATRE (43-38-74-82). Et 1 DÉCHARGEURS (TLD) (42-36-00-02). en fin de comes : 19 h. Une fée sort du logis : 20 h 30. AMANOIERS DE PARIS (43-S6-

20 h 30. 8ERRY (43-57-51-55). Les Princesses

**80UFFES PARISIENS (42-96-60-24).** Omifie : 20 h 30, CAFÉ DE LA GARE (42-78-52-51). Elie Semoun et Diaudonné : 20 h 30. Thé à la menthe ou T'es citron : 22 h. CARTOUCHERIE THÉATRE DE LA TEMPETE (43-28-36-36), Salle I, L'Annonce faite à Marie : 20 h 30. CAVEAU OE LA RÉPUBLIQUE (42-78-

44-45), Le fond de l'air effraie : 21 h. CENTRE GEORGES-POMPIDOU (42-74-42-19). Grande salle, Témoignage de lumière pendent la pesta. Feetival d'au-tomne à Paris : 20 h 30. Petite salle. Mon père qui fonctionnait par périod cusnaires. Quinzeine bulgare : 21 h. CINQ OIAMANTS (45-80-51-31), Mes parents sont de grands enfants que j'ai eus... Festival de lhéâtre amateur :

COMÉDIE DE PARIS (42-81-00-11). Voltaire's Folies ; 21 h. COMED(E-FRANCAISE (40-15-00-15). Salle Richelieu. Le Barbler de Séville : 20 h 30.

CRYPTE SAINTE-AGNES (EGLISE SAINT-EUSTACHE) (47-00-19-31). Rahab : 18 h 30. Le Tartuffe : 20 h 30. OAUNOU (42-81-69/14). Couacl le Grand Orchestre du splendid : 20 h 30.

Poésies berbères : 21 h. OÉJAZET-(TLP) (42-74-20-50). Marie-Pierre Casey : 20 h 30. EOGAR (43-20-85-11). Les Faux Jatons : 20 h 15. Les Babae cadres ;

42-17), L'Equivoque : 20 h 30. ANTOINE - SIMONE-BERRIAU (42-08-77-71. Putzi : 20 h 45. ATELIER 146-08-49-241. Richard II : EDOUARD-VII SACHA GUITRY 147-

42-59-92). Ościbel : 20 h 45. ESSAION OE PARIS (42-78-46-42). Salle II. Lelfa et le Conteur : 20 h 30. FONTAINE (48-74-74-40). Le Clan des veuves : 20 h 45. GAITE MONTPARNASSE (43-22-16-181. Volteire-Rousseau ; 20 h 45. GRAND THEATRE O'EDGAR (43-20-

90-09). Grand-père Schlomo : 20 h 15. Le Bébé de M. Laurent : 22 h. GUICHET MONTPARNASSE (43-27-88-81). Remue-ménage: 18 h. Pedro et le Copiteine: 20 h 20. Sens titre: 22 h 15.

HALLE SAINT-PIERRE (42-58-74-12). Les Origines de l'homme : 15 h. HÉBERTOT (43-87-23-23). La Contre-HUCHETTE (43-26-38-99), La Cantatrice chauve : 19 h 30. La Lecon : 20 h 30. Poète à New-York : 21 h 30.

LA SRUYERE (48-74-78-99). Cuisine et Dépendances : 21 h. LA CIGALE (42-36-43-43). Holey Money: 20 h. LA VIEILLE GRILLE (47-07-22-11). La Mar Baltique entra vous at moi : 20 h 30.

LE 80URVIL (43-73-47-84), Euh, repas show! : 20 h 30. LE FUNAMBULE THÉATRE-RESTAU-RANT (42-23-88-83). Les Lermes

amères de Petra von Kant ; 21 h.

#### PARIS EN VISITES

#### SAMED) 21 SEPTEMBRE

«L'ile de la Cité, des origines de Parle eux trevaux d'Heueamenn », 10 h 30, 2, rue d'Arcole (Parls autre-

fois).

I c'ités d'artistes et jardina escrets de Montmertres, à 11 h, 14 h 45 et 18 h, métro Abbesses (Connaissance d'ici et d'aifeurs).

I a symbolisme à travers l'œuvre da Gustava Moreau s, 14 h 30, entrés du Musée G.-Moreau, 14, rue de La Rocheloucauld (Art et découvertes).

vertes).

«Les appartements royaux du Louvre et le vie quotidienne de la cour»,
14 h 30, 2, place du Palais-Royal,
davant la Louvre des Antiquelres
(Conraissance de Paris).

«Le cathédrale Notre-Ceme. Histoire et symbole de l'architecture et
de la sculpture gothique», 14 h 30,
devent la portail central (Arte et
casters).

cesteral.

«Les passages merchande du dixneuvième siècle, une promenade hors
du temps. 14 h 40, 4, rue du Feubourg-Montmartre (Paris eutrefois).
«Le Sénat, peleie du Luxembourgs. 14 h 45 (places limitées.
"Tél.: 45-74-84-87) (carte d'identiré),
20, rue de Tournon (Paris livre d'hisnoiral.

toire).

« Un cirretière et ses mystères eu Père-Lachaise », 10 h 30 et 14 h 45, sortie escalator, mêtro Père-Lachaise (V. de Langlade).

« Les selone de l'hôtel Potocki, chambre de commerce «, 15 h, 27, avenue de Friedland (D. Bouchard).

avenue de Friedland (D. Bouchard).

«Le quartier de la Bourse: de la
rue des Colonnes à la placa Boieldieu
at jusqu'à la place Gaillon «, 15 h,
aortla métro Boursa, côté rue
Vivienne (Monuments historiques).
«Sous-sols et coulisses du Printenps Haussmann», 15 h, 53, boulavard Haussmann (M.-C. Lesnier).
«L'Opéra Gamier «, 15 h, en haut
de marchaa, à gauche (Tourisme
culturel).

«L'Académie frençaise. L'Institut et les curiosités de son pittoresque quartiers, 15 h, 23, quai de Conti (D. Fleuriot). « Mystérieues Notre-Deme. Franc-

macomerie, rose-croix, boudditisme. Les secrets des premiers bâtisseurs. La langage des roses révélés, 15 h, sortie métro Cité (l. Hauller). ε L'étrenge quartier de Saint-Sul-pica», 15 h, sortie métro Saint-Sul-pica (Résurrection du passé).

€ Exposition € Pygmées € au Musée Dapper €, 15 h, entrée du musée, 50, avenue Victor-Hugo (Paris et son his-toire). toire).

«Le Moulin d'Ivrys, 15 h, entrée du moulin, rue Barbès, à Ivry (Association dea amia du moulin. Tél.: 46-70-15-71).

e Saint-Denis: la maison d'éduca-don de la Légion d'honneurs, 16 h, à l'entrée (Office de tourisme), e Les selons de l'Assemblée nationate dans le Paleis-Bourbon a (inscrip-tion eu 42-57-06-77), 18 h (M~ Cazes).

« Promenade de la place dea Vosges é le maison parisienne de Jacques Cœur», 17 h. métro Seint-Paul/le Marais (Lutèce-visited).

**DIMANCHE 22 SEPTEMBRE** «Sept des plus vieilles maisona de Paria «, 10 h 30, métro Hôtel de Ville, 2, rus des Archives (Paris autrefois).

at l'Opéra, centra de la vie mon-daine de la fin du dix-neuvième siè-cle. Garnier et le atyle Napoléen III, st. » 11 h et 14 h 45, devant l'en-trée, é droite (Connaissance d'ici et d'elleurs).

« Saint-Etienne-du-Mont et l'histoire de la montagne Seinte-Geneviève », 15 h, devent le porteil principel, plece Seinte-Geneviève (Conneis-

sance de Paris).

« Les eslons de l'hôtel de le Marine » (carte d'identité) (places limi-tésa), 15 h, 2, rus Royale (E. Romann).

gt. Homann).

« Personnegea illustras at lolles erchitecturea au Père-Lacheise », 14 h 30, métro Gembetta, sortie evenue du Père-Lechaise (Arta at La beailique de Seint-Denie e, 14 h 30, à l'entrée (Office de tou-

risme).

« La guartier de la Folie-Méricourt «,
14 h 45, métro Couronnes (V. de Langlede).

« L'Hôtel-Dieu et la médecine autre-fois «, 14 h 40, entrée Hôtel-Dieu, côté pervie de Notre-Oame (Perie

cLes vostiges de la prestigieuse abbeye Seinte-Genaviève au lycéa Henri-IV», 15 h, 23, rue Clovis.

Henri-IV.», 15 h., 23, rue Clovis.

« Le Conclergerie, de l'ancien palais de rois de Franca à la prison révolutionnaire.», 15 h., 1, qual de l'Horloge (Monuments historiques).

« Ancienne embassade de Perse. Visite de l'hôtel de Bourbon-Condé.», 15 h., 12, rue Monsieur (I. Hauller).

« Le vieux village de Saint-Garmain-des-Près.», 15 h., aortis métro Saint-Gammein-dee-Préa (Résurrection du pessé).

« Jerdine et fondetions dens le « Jardine et fondetione dens le

« Jergine et l'ondetiona dens le 7- errondissement, de la rue du Bac à la rue Oudinot «, 15 h, métro Sèvres-Babylone (Approche de l'art). «L'institut de France, la coupole, ("Académie française », 15 h 30, 23, quai de Conti (Tourisme culture!).

#### CONFÉRENCES

#### DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

1, rue des Prouvaires, 15 h:
«Louise Adélaida de Bourbon-Condé,
la demièra des Condés, par N. Des-trarrieau; «Histoire de la Vierge noire de Perle s, per Netye (Conférences Natya); Palaie des glaces, 37, rue du Feubourg du Temple, 15 h: «L'éveil des centres psychiques», per R. Psyeur (Cercle Nine-Carlo).

\*--

from . . .

ger service in a

See and the

er cap Francisco Br sew. V ....

80 B St. 10

tata meneralah

e speciale des ima

Nag jaran A Section 1 -

the second of th

A TOTAL STREET

DANSE AVEC LES LOUPS (A., v.o.):
Gaumont Ambessade, 8. (43-5919-08); Les Montpermos, 14. (43-2752-37]; v.f.; LIGC Opéra, 9. (46-74-

S5-40): Fauvette Bis; 13- (47-07-55-88): Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27). DELICATESSEN (Fr.): UGC Triomphe, 8: (45-74-93-50); UGC Gobelins, 13OOUBLE IMPACT (A., v.o.) : UGC Nor-

L'EMBROUHLE EST DANS LE SAC (A., v.f.) : Parie Ciné I, 10- (47-70-21-71).

GREEN CARO (A., v.o.) : Cinoches, 6-

(43-21-41-01). HIODEN AGENOA (Brit., v.o.) : Cind Beaubourg, 3- (42-71-52-38) ; Les Trois Luxembourg, 8- (46-33-97-77) ; Las Trois Balzac, 8- (45-81-10-60) ; Les

10-96). RHAPSODIE EN AOUT (Jep., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3- (42-71-62-38) ; Lucemaire, 6- (45-44-57-34),

> (43-27-84-50) ; 14 Jufflet Beaugra-nells, 15- (45-75-79-79) ; Bienvende Montparnassa, 15. (45-44-25-02); v.f.: Paramount Opéra. 9- (47-42-

Haynemann : Forum Horizon, 1: (45-08-57-57) : Pathé Heutsfeuille, 6: (46-33-79-38); Pathé Merignen-Concorde, 8: (43-69-92-82); Saint-Lazere-Pasquier, 8: (43-87-35-43); Pathé Françaie, 9: (47-70-33-88); Les Nation, 12- (43-43-04-67) ; U6 Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59); Fauvette, 13- (47-07-55-88); Gaumont Alésia, 14 (43-27-84-50); Miramar, 14 (43-20-88-52); Pathé

VOLEURS (A., v.o.): Forum Herizon, 1\* (45-08-57-57); Gaumont Opéra, 2\* (47-42-60-33); Bretagne, 6\* (42-22-67-97); UGC Odéon, 6\* (42-25-10-30);

LE SILENCE OES AGNEAUX (\*\*) (A., v.o.) : Gaumont Opéra, 2\* (47-42-60-33) ; Bretagne, 5\* (42-22-57-87) ; UGC Triomphe, 8\* (45-74-93-50).

TORCH SONG TRILOGY (A., v.o.): Ciné Beaubourg, 3. (42-71-52-38); Le Berry Zèbre, 11. (43-57-51-65).

GLORIA (A., v.o.) : Recine Odéon, 6-

6\* (45-61-94-95).

28-DELI<sup>\*</sup>

95 5

Notre alliance avec Williams fait les titres des journaux : même les pilotes des autres écuries s'enflamment en évoquant notre moteur V 10.

Notre alliance avec Volvo est moins spectaculaire et pourtant, grâce à elle, Renault et Volvo ensemble constituent selon Fortune le 6ème constructeur mondial, tous véhicules confondus.

Bien sûr, ça ne tient pas le monde entier en haleine, mais quand même...



مكذا من الاصل

Le Monde • Samedi 21 septembre 1991 17

# Le Monde

# La Mongolie sans faucille ni marteau



Certes, le «projecteur» soviétique avait cessé, depuis mai 1989, de projeter sa grande ombre sur la République populaire de Mongolie:; nul doute cependant que le coup de force manqué de Moscou aura définitivement rassuré ce pays sur l'avenir de sa jeune démocratie. Reste qu'elle demeure seule, isolée, inquiète, économiquement fragile, et avec à sa porte une autre Mongolie, chinoise celle-là, et dix fois plus peuplée... Elle est en passe de redevenir une pièce de ce que les Anglais appellent le « Grand Jeu » et qui se déroule depuis un siècle et demi en haute Asie. Qu'en pense-t-on et quel est le climat à Oulan-Bator, la capitale?

guer l'ouvrier tehèque ou polonais de la construction, autre être de passage dans cette colonie déguisée disées, hantées par une population mal sédentarisée, malheureuse dans des comportements qui ne sont pas de ce qui se croyait encore uo

Depuis sont passés par là, d'une part, la décolonisation soviétique ct. d'autre part, Michael (on ne lui connaît pas de nom plus mongol). La première a renvoyé les sous-offs et leurs épouses chez eux. Le second a produit un autre miracle : au vieux juke-box récupéré on ne sait où, il a greffé quelques cartes électroniques pour l'automatiser, ce qui lui permet de commander l'engin à distance, depuis son trône, derrière le bar.

Le mobilier, ou ce qu'on en voit, vous a cette délicieuse esthétique de ruine soviétique. Skaï rouge aussi passé que le rouge des rideaux, fina-lement en harmonie, dans le registre de l'horreur, avec le revêtement l'hôtel. La symphonie de Skaï se poursuit sur d'autres tons dans les

Et puis, il y a les clients, surtout. Assortiment étonnant, un jour donné de la vie d'Oulan-Bator en été, au moment de la fête nationale, le seul moment de l'année où l'on visite la Mongolie sans souffrir du froid terrible qui la saisit neuf mois sur douze. Le représentant d'une firme américaine de logiciels informatiques. Un romancier français. Une équipe de paléontologues fran-cais et italiens. Un écologue du Montana. Des ingénieurs autrichiens. Un attaché militaire américain. Un fonctionnaire international, américain loi aussi. Beaucoup d'Américains, en fait. Les Japonais sont également présents en masse à Oulan-Bator, mais ne fréquentent pas le bar. Ils ne sortent done pas, puisqu'il n'y a nulle autre part où

taine enthousiaste, a découvert ici le paradis. « C'est la dernière région du monde où l'industrialisation n'a pas tout gâché. Ce pays est merveil-leux...» Certes! Mais il n'a pas encore découvert les aspects les plus

rante russe. La génération Brejnev des comportements qui ne sont pas les siens. Il ne les verra probablement pas, l'étudiant américain. durant les six mois de son séjour destiné à produire une thèse sur l'environnement en Mongolie, il est là pour les grands espaces, la nature effectivement inviolée sur la plus grande partie du pays - mais inviolée par absence de moyens; et tant mieux si Moscou n'a pas pu faire

avait certes son charme, sous la gri-saille pseudo-romaine, mais celle du grand ancêtre antérieur, Staline, montre un cachet nettement plus authentique. Question de goût, hien sûr, on peut préférer l'exubérance presque fraîche, aux couleurs rose et vert amande, du style colonial russe du début du siècle.

Autre charme, celui des limousines - très soviétiques, elles - des années 50, aux chromes rutilants.

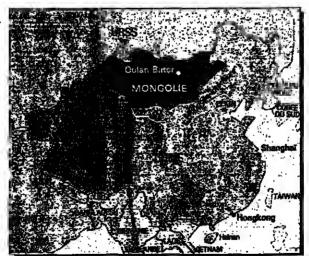

davantage pour saccager cette «seizieme république » qui oe s'est iamais avouée comme telle.

La Mongolie, jadis dite « extérieure», sort de soixante-dix ans de sommeil. Sur les injonctions de Gorbatchev, elle s'est lancée, en 1990, dans la démocratie sous la hame surveillance du Parti communiste, au pouvoir depuis 1921. Le pays s'est ébroué, pour découvrir avec stupeur le côté désuet des ves-tiges du soviétisme qui le structurent. Une capitale aux airs émouvants de plaisaoterie coloniale: palais de stucs à colonnades, flèches pointées vers le ciel. A les examiner de près, on en arrive à préférer tel ou tel style d'architecture conque-

De quoi faire se pâmer un collectionneur. Hélas I ces calandres sont bien tout ee qui brille iei. Loge-ments, infrastructures, commodités publiques, présentent cet aspect délabré de quelque chose qui n'a jamais été vraiment achevé, comme conçu décati. Les problèmes sociaux, trop longtemps oblitérés, diffusent le même parfum de décadence d'empire, agrémenté des relents de mauvaise essence soviétique pour moteurs peu exigeants. Le tout plaqué sur un pays d'une beauté, effectivement, à couper le

Si un séjour en Mongolie reste, du point de vue visuel, un voyage dans le temps soviétique d'avant la

deuxième mort de Lénine, celle d'août 1991, il faut le commencer par une initiation ; le trajet en train depuis Pékin, seul moyen de réinsérer ce pays dans l'univers asiatique qui était le sien avant que Moscou ne s'en empare. Non pas seulement pour la beauté sauvage du désent de Gobi, qu'on traverse en dérangeant à l'occasion un troupeau de chameaux, à la longue fourrure tombant en lambeaux lors de la mue d'été, qui fuient d'un grand galop placide; mais surtout pour la faune peuplant les wagons eux-mêmes qui, déjà, dit tout une histoire.

Aux touristes et voyageurs en mission se sont ajoutés, ces der-nières années, les jeunes entrepre-neurs de l'ancien bloe de l'Est, Polonais, Hongrois, Yougoslaves, qui vivent d'un trafie né des pénuries affectant leur pays et de la rela-tive prospérité du marché eninois. On les repère facilement déjà, à Pékin, voire plus au sud, près de Canton; sur les marchés privés, affairés à remplir leurs gros ballots chets, de colliers de perles de culture mal arrondies, de jouets de pacotille, qui se revendront en Europe de l'Est suffisamment cher pour assurer un revenu confortable à ces fourmis de l'économie de marché à l'aube de l'ère postcommuniste. Ils ont même contraint les marchands chinois, qui n'avaient appris que quelques rudiments d'anglais, à compter en serbocroate, en tchèque, en russe... du moment qu'on parle dollars.

Un de ces marchés de la capitale chinoise, une ruelle baptisée rue de la Soie par les étrangers, a la faveur des trafiquants russes. Tandis que ces messieurs, suant, en shurt et polo douteux, s'intéressent aux vêtements de coupe sportive confectinnnés en Chine pour des firmes occidentales, les dames dodues, à la mise en plis style 1955 et maquillées à la truelle, se pâment devant des justaucorps et autres pièces de lingerie fine à froufrous

> De notre envoye special Francis Deron Lire la suite page 20



ttev

La Goutte-d'Or, le Maghreb chez hii \_\_\_\_\_\_ p.19 Télévision, l'art de la Gastronomie, herbes Saint-Nazaire, quai des

C'EST par défaut que « Michael » est devenu le barman le plus célèbre de Oulan-Bator. Ce jeune Mongol est rentré des Etats-Unis, voici environ deux ans, nanti d'no beau diplôme en informatique parfaitement inutile : la République populaire de Mongolie ne possédait pas un seul ordinateur. Il règne aujourd'hui sur le bar de l'Hôtel Oulan-Bator, institution semi-privée au sein d'une institution d'Etat qui, nonobstant le caractère assez sordide des lieux, mérite de figurer parmi les antres mythiques d'Asie fréquentés, passé le coucher du soleil, par des voyageurs de légende.

Le juke-box qui braille une « scie américaine » n'est pas en service ici depuis longtemps. Auparavant, la musique était fournie par un radiocassette de piètre qualité saccageant, dans les distorsions les plus variées, des chansons des Beatles de la première époque. Dansaient sur ces airs quelques épouses pimpaotes de sous-offs soviétiques, venues, le temps d'une mission de révélateurs de l'héritage soviétique, monsieur à l'intérieur du pays, dra- des villes entières à moitié clochar-

Le miracle tenait encore à un fil, mais cette fille d'Albion se faisant servir les joyaux de la couronne. urbi et orbi. sous l'œil incredule d'une grosse poignée de «téléspec-tateurs », accréditait l'expluit technique et nous prévenait que notre existence, sans daute, allait prendre un tour nouveau. Effectivement. Fleuve en crue qu'nn voyait grossir, s'enfler, puis se jeter sur nos genoux à gros bouillons, la rélévision devenait l'un de ces nouveaux dieux lares - chers aux Romains pour la protection qu'ils offraient au foyer domestique - et respectée comme telle par l'ensemble de la communauté.

Le pater familias, seul, avait autorité pour en régler le bon fonctionnement nu en perturber le mécanisme : « Non, laisse, c'est bien comme ça », suppliaient les échaudés, gravement décus par de précédentes et fatales mises au point - l'instrument était encore délicat et d'humeur ambrageuse. mais rien n'y faisait, certains en

«To zap...»

sa mise en berne... et l'arrivée du

Tout ca, bien sur, s'arrangerait. Les «étranges lucarnes» disposeraient bientôt d'un matériel à la bauteur de leurs ambitinns et deviendraient l'affaire de tous. De macbine avec vigie et officier de pont, le petit écran devenait forum. centre de rencontres, et fouaillé sans retenue par ses utilisateurs qui n'avaient plus à craindre de «cassures de bobines» snus la dietée de manœuvres basardeuses. Chacun desormais disposait du droit d'aller puiser à sa guise dans la ronde et lourde besace des programmes ce qui convenait le mieux à sa fringale du moment : on ne choisissait plus un menu, on se nourrissait à

NORME provende! La plétbnre s'échappait de l'écran avec chaque jour davantage de raisons de convaincre. Il fallait un fnuet, une hadine un peu sècbe nour cerner et mettre de l'ordre dans ce Niagara. La télécommande se devait d'exister, à défaut de quoi il aurait fallu livrer avec chaque poste un préposé à la programma-tion, butler attentif et fin politique, bomme de confiance de chacun, médiateur et arbitre, juge de paix et conscience de l'autre. Tnut un

« Zapping v. Certains mots fint leur apparitinn qui nnus semblent si naturellement convenir à la situatinn qu'on ne se pose plus la sens, ni ce qu'ils ont vraiment en



zappes...» Toujours avec persual'injonction dans ce terme, de l'im-

tête. «On zappe, je zappe, tu glantent certaines soirées familiales commencées dans le calme et la sion, car nn ne peut pas «zapper» sérénité. Ce grillnn du foyer - qui mullement, un le sent. Il y a de comme son humologue aime à se cacher, « mais où est la télécompatience, de l'aboiement presque. mande, nù est passée la télécom-« Tn zap», en anglais populaire, mande?» - porte en lui de terrisignifie «descendre, flinguer». bles motifs de discorde. Son Voilà qui éclaire mieux natre apprivoisement est long, à moins action et fait mieux comprendre les qu'il ne s'agisse d'une forme reglements de comptes qui ensan- camouflée de natre double, sorte

de carte d'identité où seraient inscrits nos doutes et nos frayeurs, nos fantasmes et nos craintes, nos tout exposé à découvert...

D'un naturel brutal, l'instrument impose à son utilisateur une morale de fer. Aucune prise en main de l'objet ne se fait innocemment ni impunément : sa maîtrise impose un choix et celui-ci doit être expliqué. En se mettant en complicité directe avec son locataire, cette petite maebine qui pense impose sa vision du monde et prend l'ascendant sur l'ensemble du public présent; risque que ne peut prendre que celui qui a un propos à présenter nu une hardiesse à tenter. L'appareil et snn manieur, le manieur et son appareil jouent ensemble. Aux autres de contrecarrer leurs projets, mais attentinn, si l'ustensile change de patron, la nonvelle proposition devra monter d'un cran, être plus efficace, plus «performante».

Cette appropriation de l'espace peut trouver des exploitations baroques chez certains de ces fins manogyviers qui, mettant l'action choisie en réserve (lors de temps faibles nu de nuisances publicitaires), se lancent dans des collages savoureux où, derrière une charge de nugby, on laisse la parole à trois tirades du roi Lear, suivies d'un déraillement de train, ou d'un propos de Le Pen. Ils chinent, à la recherche d'une étrangeté, d'une émotion, d'un bon ou d'un man-

Toujours très adroits dans leur rythme, ils gardent en tête le thème leader et savent y revenir au moment opportun. Le «zapping» doux, à l'inverse des briseurs de tempo qui cassent et mutilent l'instant sous le prétexte que « le Grand Prix ou la finale va commencer. »

Bern Bern

- 15- 275sg#

... ...

÷ .- .-

The second second

A second second

To any

Marian State See

Market Control of the State of State of

. T.

Allers A. Carrier Ma.

Marian Commence

5.0

Objet de réflexion, de désœuvrement ou d'impatience, il n'est jamais aussi performant que lors-que le drame se noue simultanément sur plusieurs scènes à la fois ; lors de soirées d'élections, par exemple. « Mauvais La Cinq. moyen la Une, bien la Deux», l'entend-on marmonner. Pour un peu, il donnerait son avis sur le taux de participation et la prestation des candidats. Du pain bénit pour lui, ce ballet de politiques à la recherche forcence de l'ubiquité. Il les cnince dans toutes leurs cabrioles, dans toutes leurs tentatives pour se justifier devant le plus de caméras possible. C'est ici le «zappeur» festif, l'insatiable, le

A l'opposé de ce rôle d'agitateur public, il est d'une aide précieuse pour les insomniaques et les somnambules qui se retrouvent en sa compagnie, ioin dans les obscurs, à la pêche à la lumière. Certaines chaînes ont fait tomber leur rideau, ne laissant plus à leur enseigne qu'une neige venue des premiers temps télévisuels; d'autres jettent à leur clientèle de l'innommable on du recuit. Ce n'est pas pour reconforter ce peuple de l'ombre, qu'on surprend, travaillant sur les glacis de la nuit, à écarter les flocons du bout de leur laser froid pour machonner le pen d'images qui restent, mais c'est toujours autant de volé à l'anguisse nocturne, d'inquiétudes et de mauvais rêves détruits.

Jean-Pierre Quelin

#### ESCALES

#### Rituel tibétain au Népal

Un lama sera leur guide. Car, pour comprendre une civilisatinn etrangère au monde occidental, il faut un introducteur. Etonnant voyage en vérité, qui, cheminant vers les sommets, s'enfance au cœur de la réalité du bouddhisme tibétain. Étonnant voyage car. dans le même élan, il atteint trois huts : il découvre une nature qui, aux yeux éblouis du marcheur, est un peu l'image du paradis perdu; il donne des clefs pour comprendre cette civilisatinn descendue intacte des hauts plateaux du Tibet s'incarner dans la luxuriance népalaise : et. quand la boucle du vnyage est parvenue à snn terme, il accorde quatre jours de découverte personnelle de « la vailée » de Katmandou. Epilogue heureux, car le voyageur est à même, alors, de mieux comprendre les symboles des temples qui parsement les places royales de Katmandou, Patan, Bhaktapur, l'admirable stupa de Swayambunath et celui de Bodnath. Il reste que le point fort de ce voyage est Mani Ril Drup. importante fête religieuse sherpa. En un drame dansé (danse macabre, danse du sabre, danse tantrique), elle célèbre la victoire du bouddhisme sur la religion «Bon». Les moines portent des masques représentant les divinités, devenant ainsi. temporairement, divins eux-mêmes. Fête colorée où les femmes mettent leurs plus belles parures, nu le son des elochettes scande la mélopée du chant religieux. Un rituel par lequel nn se laisse surprendre, séduire, et où la présence du lama est indispensable. Tout au lnng du voyage, d'ailleurs, il explique la signification des fresques foisonnantes qui enuvrent les murs des monastères, le symbolisme des instruments de musique - conques, cymbales, trompe - qui rythment le chant

des moines accomplissant les

nffrandes à la divinité. Ces rites sacrés auront lieu au monastère de Chiwong, à la nnuvelle lune de novembre. Auparavant, visite des monastères bouddhistes de la vallée de la Jensi-Khnla. Le plus important est celui de

Thupten-Chiling, dirigé par le lama réincarné Tushig Rimpoche et nu demeurent cent cinquante mnines adeptes de la tradition du monastère «bonnet rouge» de Rongbuk, au Tibet.



Le monastère de Thupten-Choling au Népal.

Cinq heures de marche par jour sur les sentiers, sans portage et sans difficulté, suivant un schéma classique : montée vers le monastère, visite, passage du col, et descente pour établir le camp près d'un village. Du 10 novembre au 3 décembre, 15 400 F (vnls, nuits à Katmandou, pension complète pendant le trek, tentes d'altitude). Une initiative de CIHM, 15, rue Gay-Lussac, 75005 Paris. Tél.: 43-25-70-90.

voyageurs». Côté sur mesure, des itinéraires exclusifs et personnalisés. Son objectif: faire partager ses coups de cœur et ses bonnes adresses, ouvrir les portes de demeures privées et faire découvrir des sites rarement visités. Côté circuits, une grande nouveauté : «la Perse éternelle » avec un grand tour d'Iran. « Vingt fois, confie-t-elle, je suis allèe à Ispahan, Chiraz et Persépolis, vingt fois j'y retournerai... » Résultat : sept voyages en Iran, du printemps à l'automne 1992. Des circuits très complets de 17 jours, guidés par des conférenciers chevronnés. Avec une escapade sur les bords de la Caspienne. Prix: 17 800 F,

Paris-Paris et, pour les femmes

#### Haute couture

Elle s'appelle Mircille Rosenberger. Depuis vingt ans, elle a roulé sa bosse de par le monde et travaillé pour les meilleurs. La voici aujourd'bui à la barre d'Ikhar (32 rue du Laos, 75015 Paris. Tel. : (1) 43-06-73-13), à la fois agence privilégiant le conseil et voyagiste spécialisé dans le haut de gamme sur mesure, les voyages à thèmes et les circuits culturels. Et qui se voudrait « le choix des grands

#### participant au voyage, une tenue imposée : foulard et pantalon. Egalement au programme, l'Inde du Sud (du 7 au 26 mars, 21 900 F), le Rajasthan des temples et des tigres (du 21 décembre au 8 janvier et du 8 au 26 février, 24 600 F), le Festival de Paro au Bhoutan (du 17 mars au 5 avril, 32 900 F), la semaine sainte à Antigua, au Guatemala (du 15 avril au 2 mai, 26 500 F) et plusieurs circuits au

Cap

Yémen, du nord au sud, de Sanaa i Aden (15 jours, 20 900 F). sur l'épargne L'invitation est savoureuse : cassez votre tirelire et mettez le cap sur l'épargne ! En embarquant pour les Caraïbes, du 25 octobre au 3 novembre, à bord du Costa Riviera. Pour réconcilier les « paniers percés » avec les économies et pour assouvir la passion de l'investissement des inconditionnels du placement, Costa Croisières organise en effet, en collaboration avec le groupe Teipresse et son fondateur René Tendron, une croisière studieuse. En compagnie de jnurnalistes spécialistes de l'économie et de la finance et de professionnels des niscements. Au menu : conjoncture économique, Bourse. or, immobilier, assurances, fiscalité patrimoine, succession, etc. Joignant ainsi l'utile et l'agréable, alterneront entretiens particuliers ateliers de formation, conférences, debats, jeux et concours, sans oublier, croisière oblige, tous les plaisus de la vie à bord et, une fois quitté Miami, des escales à la Jamaique, à l'île de Grand Caiman et au Mexique pour découvrir les sites mayas de Tula ou Chichen Itza. A partir de 16 950 F par personne en cabine double (excursions en supplément) pour 9 jours Paris/Paris. En option, une extension de trois jours à Oriando (5 650 F). Signalons aux adeptes de la croisière une brochure « spécial Automne » qui propose, jusqu'à fin novembre, nouveautés et promotions pour les couples et les familles, notamment pour les vacances de la Toussaint. Renseignements dans toutes les agences de voyages.

#### Automne turc

A en croire la légende, le jardin d'Eden se trouvait quelque part sur la côte Turquoise, en Turquie. Appelée également côte Lycienne l'endroit, il est vrai, ne manque pas d'alture avec son arrière-pays dominé par les cimes mauves des monts du Taurus, avec sa végétation de palmiers, d'orangers et de lauriers roses, ses plages et ses criques bleutées. Ici, la mythologie se fait familière et l'histoire s'inscrit dans le paysage. Ainsi, c'est dans les jardins de Daphné que, pour échapper aux assiduités d'Apolinn, la nymphe se serait transformée en laurier, et c'est à Tarsus que Marc Antoine rencontra Cléopâtre. Sans oublier les nombreux sites archéologiques et la douceur d'un climat qui permet de profiter de la mer et des plages jusqu'en novembre. En éjournant, par exemple, dans l'on des deux Novotel Evasion (réservation centrale Résinter, au 60-77-27-27, et chez Jet Tours) qui y out élu domicile : l'Aquamarine, à Kemer, dont les 250 chambres sont réparties dans des pavillons situés dans une pinède en bord de mer, et le Turquoise, à Side, aux 257 chambres disposées autour de jardins intérieurs. La ville d'Antalya est proche, avec ses · maisons de bois, son minaret cannele, son port et ses ruines romaines. En octobre, une semaine coûte respectivement 4 750 et 4 450 F par personne, en chambre double et demi-pension, transport inclus. Alternative : Marmara (dans les agences et au 42-80-55-66) propose d'embarque à Bodrum, Marmaris on Antalya, à bord d'un caïque, élégante et spacieuse goélette en bois. Croisières de 8 jours, à partir de 3 270 F par personne en pension complète, au départ de sept villes françaises. Prix tout aussi attractifs chez Pacha Tours (grand spécialiste de cette destination). Chorus et Fram, tous les trois vendus dans les agences de

> Sélection établie par Patrick Francès

et Danielle Tramard

voyages.

Journée nationale du cheval, dimanche 22 septembre : plus de 800 manifestations, dans plusicurs centaines de villes. Spectacles, ... compétitions, randonnées, baptêmes d'équitation. Renseignements : (1) 42-56-80-80.

L'Inde à la loupe avec trois nouveaux guides. Chez Hachette, l'édition 91/92 du Guide du routard «Inde, Népal, Ceylan, Tibet» (64 F). Chez Arthaud, l'Inde du Nord (150 F) accompagnée d'un Mexique/Guaternala (170 F), d'une Hongrie (115 F), d'une Allemagne de Berlin à Welmar (130 F) et d'une Argentine/Uruguay/Paraguay (100 F). Chez Solar, la Vie en Inde (85 F), dans l'excellente série des Guides-Contacts (elle se distingue par son ouverture sur la vie quotidienne des pays décrits) où figurent également des ouvrages sur les Etats-Unis, la Grèce, le Mexique, la Thailande, l'Espagne et la Chine. Semaines promotionnelles à l'hôtel Aflanthal d'Anglet/Chiberta sur la côte basque. Les adeptes de l'arrière saison bénéficieront, d'octobre à décembre, d'un forfait de 5 900 F par personne en chambre double pour une semaine en pension complète, une cure de thalassothérapie et l'accès au parcours bydromarin et à l'Aqua

Troubadours et jongleurs feront revivre, en la jolie petite ville d'Orthez, la vie de cour au temps de Gaston Fébus, comte de Foix. Du 24 septembre au 6 octobre : concerts de troubadours, exposition d'instruments anciens, conférences. Renseignements: Association Fébus 91, tel.: 59-69-12-81.

Croisières d'automne chez Chandris qui, à bord du paquebot The Azur, programme les grandes capitales de la Méditerranée (du 21 au 31 octobre, de Toulon et Nice, à partir de 6 665 F), les îles Canaries (du 15 au 28 novembre, de Gênes, à partir de 7 925 F) et une croisière jazz (du 31 octobre au 4 novembre, de Nice, à partir de 2 250 F). Pour les deux premières, les pré et post acheminements en train sont offerts au départ des principales villes de France, Renseignements: agences & au (1) 40-41-09-22.

#### A PARIS

France, aujourd'hui empoliste algérien (MNA) de Messali rium du petit commerce Hadj; contraignant les policiers du commissariat à vivre assiégés maghrébin, la Goutte-d'Or, ce quartier parisien tracé vers 1830, an moment de la conquête de l'Algérie, est devenu par une sorte de retournement historique le grand rendez-vous de la Berbérie et de l'Afrique.

ORIZON funebre de la Goutte-d'Or. « Je ne peux plus voir une grue de chantier sans. penser à une giganiesque craix dressée sur un champ de ruines», soupire ce commerçant aigérien en mchant prestement une pincée de tabac - la famense chemma «reniflade» - sous sa levre supé rienre.: La chemma, véritable havane du pauvre au Maghreb, se fait de plus en plus rare en Algegie où les amateurs ne se remettroni-jamais de l'installation en Belgique de Davidos constantinais, Benchicou, lequel continue néanmoins d'aromatiser les palais de ses fidèles de France et de Goutte-

PR G. ...

----

% pri .

5 mg -

.

Day 12.

\_ ۱۰۰ له بخ

78°

A PROPERTY OF THE PARTY OF THE

AFRICATION IN

Address of the second

**第二次** 

# 1.74

. - -

والما المقط

3 - 3

6. **4**.7 6

Aug . Acres 1  $\mathcal{D}_{\mathbf{k}} = \{1, \dots, k\}$ ......

. . . . 1 . . . . great in the 2 4 1994 - 111 - 11 ; gr - 1 40,4 . . . .

1 -- -

100

-F

---

\$ -17---- · · · ·

4. 300 0

»., ···· ·

44. 17. 11. 11

Ja 3

3 gas 10

a---

ē

....

180-1-9-5-5

f....

1 mars 1/2 12

general de la companya de la company

7

11,200

E. Prin

<del>, . . . . . .</del>

4-25

gaginantan est a se

1.00 mm 10 10.00 ga = 1 4 14 1

A Company of the Comp

Street St

----

4.7421.3

---.. #73

, inde a laise.

.....

--- ----

18

Oni, mon frère, vous répéterat-on avec tous les accents, la Gontte-d'Or saigne gontte à goutte, gouttière après gouttière, immeable par immeable. Excavatrices, «buls» et marteaux piqueurs s'acharnent sur son corps rabougri, creusent ses entrailles, édifient sa tombe. Un enterrement de première classe. On pourrait désormais en faire revivre l'histoire de A à Z. A comme Arabes et Africains qui s'accrocheat stoiquement à ses muss. Z comme Zola qui y logea la blanchisseuse Gervaise et y ouvrit l'estaminet l'Assommoir, théâtre et titre du roman paru en 1877.

Qui honorora les quartiers de noblesse de cette butte fameuse depuis le Moyen Age, lorsque la Ville de Paris prit coutume d'en offrir le vin, chaque année, au roi vard de la Mosquée, pardon de la

Jadis cépage des rois de main-forte; liquidant les frères derrière un rempart métallique.

Trente ans après son émancipa-tion, l'Algérie imprègne antrement ce quartier : avec ses fils, ses moturs et ses problèmes.

Barbas-Rochechovart: « Tout ce qui reste de la politique arabe de la France après la guerre du Golfe », lacha narquoisement l'ancien ministre d'Etat Michel Jobert, un matin de Pax americana! Encore heureux ! Mais pour combien de temps? Barbes, un nom, un bazar, un boulevard aussi fameux dans le Maghreb profond que les Champs-Elysées dans la middle. class anglo-saxonne. Les jennes Algeriennes bien nées révent d'y commander leur trousseau. La Mecque du prêt-à-porter.

- Voyez cette femme âgée en surtout vert amande et la jeune fille en jupe plissée rose qui sortent du métro. Elles ne remarquent pas Penorme inscription arabe, griffonée à la craie sur le mur de la station, « défense de pissar ». Pas question pour elle, naturellement, de risquer un orteil an « marché des voleurs » qui prospère à l'ombre tonitruante du métro aérien. Un grouillement de faux badands et de vrais oisifs - dont le chie emprunté accentue le côté louche - proposant qui une chaîne en or », qui un lot de slips, qui des chemises « Lacoste ».

En furetant vous trouverez bien d'autres choses : des tests de grossesse, des tensiomètres électroniques, si le cœur vous en dit, sinon du haschisch, si cela vous chante. On se faufile, entre les « frères ». On jange. On achète à l'estime. Mais le gars dont l'allure guillerette et le bermnda jurent avec' l'environnement moustachu, que peut-il bien chercher ? C'est un atai, « donneur », autrement dit un homosexuel passif dans le jargon algérica, vous sifficra ce jeune Sétifien « clando : mais : pas claudo » qui propose tono simple ment de vous vendre la veste qu'il porte.

Le coin boulevard Barbes-boule-



# Goutte-d'Or

#### La rue de Chartres

مكدا من الاصل

Pas catholique, la Goutte-d'Or! En 1967, l'architecte Pierre Dufay prône la démolition de « quartiers aussi peu glorieux que la Gnutted'Or ». La mairie de Paris entame à partir de 1983 une procédure de « résorption de l'habitat insalu-bre ». L'enquête décrète « inhabitable » près d'un tiers des immeubles. Place aux pelleteuses!

« La Goune-d'Or est notre quartier. Nous désirons continuer à y vivre », lit-on dans l'Appel des cent lancé en 1984 par des habi-tants du cru. Une association Paris-Goutte-d'Or (3) négocie depuis pied à pied avec la municipalité pour sauver autant que faire se peut meubles et immeubles.

ii n'empêche. Les maisons tomhent comme des dents cariées tout le lnng de la rue de la Gnutted'Or. Celles qui les remplacent, boîtes de béton reposant sur les arcades, facades trouées de carrés de verre sombre, dépourvues de volets enmme des yeux privés de paupières, ressemblent à des bridges dentaires. Devant chaque entrée veille une espèce de vigile vêtu d'une combinaison hésitant entre le balayeur et le CRS. Sur les tnuches de l'interphane, point de noms mais uniquement des numéros d'appartements. Les nouveaux venus se font discrets. Des elandestins à leur manière.

Des familles d'émigrés accèdent quand même aux nouveaux immeubles, rappelle le cheikh Abdelhamid Zebentout, I'« imam sans mosquée » de la Goutte-d'Or, comme il se définit. Cbéchia, barbe, djellaba, chaussettes et chaussures blanches comme neige, ee farfadet, façon abbé Pierre de l'islam, sacerdose et grèves de la faim en moins, tresse des lauriers à Jean-Pierre Pierre-Bloch, l'exdéputé RPR. « Il n foit fermer tous les bordels ! » Ah, les bordels de la rue Charbonnière | L'assouvnir a fait long feu. Mais les gagneuses remerciées, voilà que des « donnenrs » maghrébins les remplacent au pied levé, hantanl bruyamment des cafés miteux. Cela pour le côté cour des miracles de la Goutte-d'Or.

Côté jardin, il reste ces « bou-cherles Islamiques de viondes » bon marché, où une foule débon-

quée El Fath et de l'église Saint-Bernard, qui se fait tnute petite, s'active une succursale de l'Eglise du Nazaréen « évangélista, protestante », autant dire américaine. Avec pasteur portugais, nfficiant copte égyptien et fidèles en bonne partie « musulmans baptisės »!

Tautefois, le Maghreb et, dans une moindre mesure, l'Afrique noire sautent anx yeux. Bonbous, fichus, linge au balcon, enfants et vieillards sur les pas de portes, déchaînement des transistors à travers les fenêtres ouvertes font battre encore le cœur de ce joyau rouillé de Paname. Quant à son pnumnn éennomique, les échappes et le superbazar Tati, que deviendrait-il sans l'argent frais des clients affluant du Maghreh parmi lesquels ces trabendistes (4) algériens faisant régulièrement immense provision de camelote pour la refiler à prix d'nr au pays. Le paradis du prêt-àcolporter.

Depuis l'imposition, sous le gouvernement Chirac, d'un visa aux Maghrébins, une partie de u nos clients, en majorité algériens, fant leurs coursas en Espagna, en Turquie ou nu Maroc », gromelle un commercant, Et d'ajouter : « Mointenant, ce même Chirac an veut à nos murs. » « Mois nos enfants sont Français / », s'indigne-t-il ! Tout compte fait, le chiffre d'affaires

« Chaddo-fi-Allah ! » Point d'autre appui qu'en Dieu! lit-on sur des calligraphies vendues dans les librairies islamignes des rues Poloncean et Myrrba, « God bless nur home / s. clament d'antres inscriptions en anglais, on se demande bien pour qui, Pour autant, il faut se rendre un jour et une veillée du mois de Ramadan, périnde bénie de privatinns et de bombance. Certes, le « marché des voleurs » ne baisse pas rideau - il n'en a pas, - mais les prostitués des deux sexes vont se faire avoir ailleurs. Il y flotte alors un vrai parfum de médina. L'odeur du pain au sésame règne. Les gargottes se mettent snr leur 31 durant trenle jours de jeune





de France. D'nu l'appellation : Chapelle. La ruche du supersonk Gontte d'Or, attessée dès 1474. La Tati. Les échoppes répandant sur première esquisse du quartier les trottoirs leurs trop-plein de

N'allaient pas tarder à en découler les raies de la Goutte-d'Or et Jessaint. Cinq moulins iaillirent du sol, sous lesquels on découvrit une nitrière qui devait copieusement fournir en salpêtre la régie des pondres de l'Erat. Le vin, la farine, la guerre. Le destin de la Goutte-d'Or était ainsi bou-

La Goutte-d'Or s'étoffe, s'anime et rayonne à partir de 1830 au moment même où la France s'of-fre l'Algérie. Oni aurait dit que, près d'un siècle après, les Algériens allaient renvoyer la balle et convertir abruptement ce faubourg en diebel urbain? Le Front de libération nationale (FLN) «occupa» la Goutte-d'Or, forçant, Marocains; « marocaines », où « la senteur du the à la menthe, au besoin, les émigrés à lui prêter jurent les Algériens – ratatinées la douceur du loukoum et la com-

remonterait à 1720 lorsque les bric-à-brac. Cantines bautes messieurs de Saint-Lazare, le ressuscité des Evangiles, ouvrirent un sentier pour reher le faubourg de Gloire, anjourd'hui me Marx-Dormoy, à la rue des Poissonniers, qui devint le chemin du hamean de la Goutte-d'Or vers 1814 les trotroirs leurs trop-plem de bric-à-brac. Cantines bautes bric-à-brac. Cantines bautes comme des cercueils, ventilateurs sur trépied, cafetières à vapeur, borloges murales avec maquette de la Kaaba, transistors, cadenas géants, piles de piles, le tout répandu pêle-mêle, sur les mnn-tagnes de savonnettes, de lames à raser et de brosses à dents, dures à raser et de brosses à dents, dures à vous dépecer les gencives. Sans nublier le rayon des « sulpiceries » islamiques, ehapelets, corans ministures, tnutes ees « clès de paradis », fabriquées en Chine Vollá le catalogue des rêves du Magareb profond.

Une poussièreuse enfilade de masures à cinq étages, portes condamnées, fenêtres aveuglées et de boutiques ayant pognan sur rue, débordantes d'étoffes bayadères. Sur les trottoirs, la presse française et arabe du trimestre en lambeaux jaunes, les épluchures des pastèques de la veille et des chats malheureux comme des chiens battus. Des prostituées - « algériennes », affirment les

comme des figues sèches, avec des gueules de boxeur tatoués, bref des e grands-mères dévergondées », lambinent. Mais, aussi bas que chnira l'être bumain, il désignera tonjnurs plus bas que lui : elles repoussent d'un air renfrogné les avances des Noirs... ici, on fait de tissu social, on ne

vnit que les tissus tnut court. Lamés, sontachés, satinés, pailletés mais aussi mousselines, soieries... Merveilles du toc. On y vient « pour ça » du fin fand de l'Algérie. Les clients à la page déclinent les noms des plus prisés de ces tissus de mensange : Las Vegas, Dallas, Pamelo (une des béroines de cette série d'or noir), Elvis Presley. Plus haut de gamme : Moustaches de Chadli ; le luxe : Saddam Hussein, nn lamé orné de seuillages dorés. Le bas de gamme : un satin de bazar baptise... Arabie Sécudite maudite. De quoi garnir un trousseau explosif!

Mille et une nuits de pacotille. Nulle trace de cette Goutte-d'Or

plainte d'Oum Kalsoum vous enveloppent de tous les sortilèges de l'Orient ». Mais cet Orient riant ne serait-il que « mensonge at poussière », selon le verdict désabusé d'un personnage du romancier Nicolas Saudray (1)?

Goutte-d'Or fidèlement chantée par des générations d'artistes tels que Carcn, Carné, Prévert « à l'exception, bien sur des existantialistes, tous occupés da leurs masturbations intellectuelles à Saint-Germain-des-Prés », iranise un subtil connaisseur de l'âme de Paris (2). Puis tombée en disgrâce, sous la cnupe à double fand des urbanistes et des promnteurs, la Goutte-d'Or finissait par avoir mauvaise presse sur tous les plans. Le boom économique des années du twist propulse ouvriers et artisans français vers d'autres quartiers pour fixer en leurs lieu et place Magbrébins et Africains fraîchement descendus du djebel ou accourus de la brousse. Une Afrique de célibataires mâles s'installe. Les bars et les bordels prospèrent

naire vient faire le plein de couffins, de têtes, de cœurs, de fnies, de roganas et de pieds de bêtes tuées selon le rite islamique. C'est que le Maghrébin nourrit une relatinn « affective » avec la viande, ce don du eiel. Des mendiants, loqueteux comme il se dnit, sollieitent la pitié des Croyants:

« Allah vous le rendra nu Paradis! »

Des épiceries proposent tnujnurs le suave nrdinaire du Maghreb, menthe et coriandre frais, lait caillé, buile d'olive, nlives, racines de noyer pour curer les dents. Il faut le sacré nptimisme de l'islam pour maintenir dans la désolation de la rue des Gardes cette aptitude sui generis à créer des airs de fête à partir de petits riens.

Le croissent s'affiche au grand jour, mais il se pratique dans la pénnmbre. Rue Pninneeau, la mosquée El Fath, la « Conquête », occupe un snus-sol à la moiteur aigre. L'islam des catacombes. Sur le trottoir d'en face, un « temple bouddhique», incongru dans cette allée islamique jusqu'au bout des angles. Un peu plus loin, rue Myr-rha, à un jet de prière de la mos-gnol « contration algérienne de l'espa-gnol « contration algérienne de l'espaangles. Un peu plus loin, rue Myr-

diurne. Le thé à la menthe coule à fints jusqu'aux lueurs de l'aube. La Goutte-d'Or devienl une maison dont les rues seraient les coulnirs et les places les patins. Le dnn de l'islam de se jouer de la pauvreté.

Et l'nn se prend à rêver. La Goutte-d'Or réhabilitée dans le respect de son physique, les émigrés babilités à y rester avec âmes et bagages, voilà qui marierait jnliment la manière de construire parisienne et l'art de vivre musulman. Alors, même s'il ne reste de la politique arahe de la France que ce quartier de nublesse retrouvée, ce sera toujours ça de gagné!

#### Slimane Zeghidour

(1) Le Maître des fontaines, Denoël, 1978.

(2) Louis Chevalier, préface d'un splendide et pertinent ouvrage collectif, La Goutte-d'Or, faubourg de Paris, Hazan. « Archives d'architecture moderne », Paris, 1988, 310 p.

(3) 27, rue de Chartres, 75018 Paris.

# La Mongolie sans faucille ni marteau

Snite de la page 17

Toutes ces marchandises iront alimenter le commerce paralléle d'Union soviétique. Ironie de la géographie urbaine communiste : l'endroit se trouve au pied d'une grosse bâtisse construite dans les années 50, avec l'assistance des architectes soviétiques, en vue de loger les diplomates et experts des pays «frères» d'alors.

A moins qu'il ne prenne le Transsibérien via la Mandchourie pour gagner Moscou, ce petit monde va retrouver dans le train Pékin - Oulan-Basor une autre catégorie de marchands : les Chinois et les Mongols, qui ne cessent de «faire la ligne» entre les deux capitales, mais à la tête de chargements autrement plus conséquents. Ce sont des compartiments entiers que chacun de ces mercenaires de l'échange loue pour acheminer les marchandises les plus variées, entassées dans une quantité invraisemblable de cartons, de sacs et de valises qui ne laissent en général à leur propriétaire qu'un maigre espace sur la couchette pour passer plus de trente heures de voyage. Et c'est à l'approche de la frontière sinomongole, en fin de soirée, que se precise l'importante partie qui va

Le préposé du wagen a déjà effectué, tout au long de la journée, une présélection des compartiments affichant les affaires les plus prometteuses. A la dernière gare avant la frontière, un douanier chinois est monté pour engager des conversations plus précises avec les passagers à haut profil conimercial. Quand le train s'immobilise en gare d'Erenhot (dite Erlian par les Chinois), les transactions sériouses commencent. Dans les bureaux douaniers de la gare, d'abord, puis, une fois que le convoi est revenu des ateliers, nanti de boggies à l'écartement conforme au réseau soviétique, à bord des wagons, face à la marchandisc. Il s'agit de déterminer quelle portion de biens en nature chacun des négociants abandonnera «volontairement» à la

douane, sur une base plutôt privée, de façon à éviter une taxe à l'exportation en bonne et due forme. En duo, les uniformes se succèdent dans les compartiments, la porte coulissante prestement refermée sur ce petit monde secret. Au bout d'un moment, la porte se rouvre, une valise replète est dirigée, dans un mouvement feutré, vers la sortie du wagon, s'engouffre dans l'obscurité du quai. Puis une autre, Puis, d'un autre compartiment, un gros balu-

Le ballet dure des heures. Il est scindé en deux acres très semblables, hormis les costumes : après le premier à la douane chinoise, c'est au tour de la douane mongole, de l'autre côté de la zone frontière, de prélever son dû. La vodka et la chaleur aidant, la tension peut monter entre négociants et douaniers, d'une part, et entre Chinois et Mongols, d'autre part. Jusqu'à parfois en venir aux mains. Tant pis pour l'horaire, on réglera d'abord son compte au récalcitrant avant de laisser partir le train, demain matin peut-être...

« Les Chinois m'en ont pris pour 200 doilars », se lamente le marchand mongol. Puis, quelques rasades plus tard : « J'ai perdu 2 000 dollars dans cette offaire... » On ira jusqu'à 20 000 dollars sans qu'on sache, au fond, s'il n'a pas plutôt gagné de l'argent. Mais bientôt ressort, du brouillard de préfère aujourd'hui le négoce.

in'en inéfie... » On ne saura pas s'il se méfie des Chinois parce qu'ils sont communistes, ou de ces communistes-là parce qu'ils sont chinois. Mais, en quelques mots,



l'homme a bien décrit la nouvelle donne mongole : ce que les Britanniques avaient surnommé « the Great Gome », la lutte d'influence dans l'immense région s'étendant entre la Chine proprement dite, la Russie, l'Empire ottoman, le Grand Jeu », done, est réactivé en Mongolie. Ces confins offerts aux convoitises coloniales depuis l'apparition de l'Histoire, et dont la Mongolie a fait partie des lors qu'elle eut cessé elle-même, au quatorzième siècle, d'imposer au monde la loi du plus grand empire iamais constitué en termes de ter-

que son heure est venue après la faillite communiste. Il attend avec impatience, pour la consacrer, l'arrivée du dalaï-lama, chef de la secte des bonnets jaunes à laquelle appartient le clergé mongol. La visite, initialement prevue pour l'été, a été reportée, afin de ne pas courroucer la Chine, dont le chef d'Etat s'apprêtait à se rendre à Oulan-Bator. Déjà, le dieu-roi du Toit du monde en exil s'est rendu à Oulan-Oudé, la capitale du pays bouriat, celui des Mongols soviétiques, près du lac Balkal. Et ce vieux moine au visage de gar-

dinosaures » qu'est, disent-ils tous, la Mongolie. Les seconds sont,

Il se joue pour ce personnage venu des Etats-Unis livrer du matériel informatique, mais qui s'intéresse plus particulièrement à tout ce qui peut ressembler, de près ou de loin, à une installation militaire abandonnée par les tronpes soviétiques qui ont quitté le pays en quasi-totalité au cours des deux dernières années. Il se joue même pour les paléontolo-gues franco-italiens, en concurrence avec leurs collègues américains pour ce «poradis des

ce pays peut offrir, surtout avec la proximité de son voisin chinois, encombrant mais prospère par rapport à leur patrie, des perspectives bien plus intéressantes que la mère Russie ou ses dépendances.

De moins en moins discrets, cux, sont les marchands chinois. Le début des années 80 avait vu une tension marquée entre les deux voisins, dont les relations n'out jamais été faciles. Après tout, la Chine fut, dans les faits, une colonie mongole pendant un siècle, à partir de 1271, et ne l'a toujours pas accepté, au point de distordre encore l'image des Mongols pour en faire nne simple minorité nationale chinoise, ce qui irrite au plus an point les intéressés. Gengis Khan, vous dira tout Mongol qui se respecte, est mort en soupirant, à l'intention de ses descendants : « Méfiez-vous des Chi-

C'est pour faire contrepoids à l'influence rivate de la Chine et du Japon que la Mongolie s'était placée sous la protection des Russes au début du siècle. Celle de Lénine, plus envabissante, lni a quand même permis de préserver son identité de manière plus nette qu'il n'aurait été possible sous un protectorat chinois plus ou moins déguisé. L'ennemi historique, quoiqu'on en dise officiellement, reste la Chine.

S'en méfier, aujonrd'hni, est une chose; la laisser revenir, par ces marchands appelés à revigorer une économie desséchée par soixante dix ans de communisme soviétique en est une autre, visiblement prioritaire Un petit bôtel, un restaurant de canard pékinois, une pénétration régu-lière des produits chinois sur l'indigent marché local, tout en témoigne. Les risques? Une pile de prospectus posée sur les comptoir de ce restaurant chinois les montre à l'évidence : « Vayages organises en Mongolie-Intérieure par le service de voyages de la Ligue de la jeunesse communiste -Visitez la Mangolie!» (sous-en-tendu : celle de Chine, peuplée de de jeunes Mongols instruits, qui pourraient faire jouer leurs rela-tions pour partir à l'étranger mais deux millions de Mongols et... près de vingt millions de Chinois).

Le « Grand Jeu », toujours. Il ne prendra sans doute jamais fin, tant il est inscrit dans les gènes de la Mongolie, vouée par sa position à servir d'otage, ou de tampon, on de tremplin, selon les forces en présence autour de ses steppes immenses, peuplée de dix fois plus de têtes de bétail que d'hommes. Il en va ainsi depuis la fin de l'âge d'or qu'avait ouvert le règne de Temnjin, alias Gengis Khan. L'ame inquiète de ce peuple peut tout de même s'en remettre, pour préserver son intégrité, à l'extraordinaire instinct de conservation qu'elle a bérité du Loup

> De notre envoyé spécial Francis Deron

► A lire : The Great Game, on Secret Service in High Asia, de Peter Hopkirk, John Murray, Lon-dres, 1990; ie Milieu des ampires, de René Cagnat et Michel Jan, Laffont, Paris, 1990.

#### son discours, une certitude: «Cammunistes! Ce sont des communistes! J'emmerde les communistes! » L'homme se dit cofondateur d'un parti démocratique d'Oulan-Bator, qui a contribué, en 1990, à faire évoluer de façon pacifique la deuxième plus vieille dictature léniniste du monde. La politique, il connaît, même s'il « Ce dont la Mongalie a besoin c'est du capitalisme : James Baker, les Japonais, l'Europe. Par contre, les Chinois, ces communistes, je semble-t-il, en avance sur les pre-

#### HÔTELS

Côte d'Azur

06400 CANNES

HÔTEL LIGURE\*\*\* NN 5, rue Jean-Jaurès - 06400 CANNES Tél.: 93-39-03-11. - Télex 970275 FAX 93-39-19-48. A 300 m de la célèbre Croisette et des plage Climatisé, insonorisé, chambres TV couleur. Tél. direct, minibar.

#### 06500 MENTON

HÖTEL-VILLA NEW-YORK\*\*\* LOGIS OF FRANCE Chambres grand confort, climatisées, TV couleur, téléphone direct, vue panoramique, jardin, parking clos. La tranquillité à 100 m des plages. Forfait 7 1/7 N en n à panis de 1 500 F. DOC: 16L93-35-78-69. Fax 93-28-55-07.

#### 06500 NICE

**HÖTEL VICTORIA\*\*\*** 33, boulevard Victor-Hago 06000 NICE - Tel.: 93-88-39-60. Plein centre-ville, calme. Petit parking, grand jardin, chambres TV couleur, câble Téléphone direct, minibar.

#### Paris

SORBONNE

HÔTEL OLANA \*\* 73, rue Saint-Jacques Chambres avec bains, w.-c. Tél. direct. TV couleur. De 280 F à 420 F FAX: 46-34-24-30. Tél.: 43-54-92-55.

PORTE DES LILAS

HÖTEL LILAS GAMBETTA\*\* 223, avenue Gambetta Tél.: 43-62-85-60 Télex: 211838. Fax: 43-61-72-27 hambres insonorisées (290 F à 340 F)
TV couleur. Tél. direct, minibar.

#### Provence

VIVRE UN MOMENT D'EXCEPTION AUX BAUX-DE-PROVENCE LE MAS DE L'OULIVIE\*\*\*

Un nouvel hôtel grand confort. avec 20 chambres climatisées, au oxus avec 20 chambres dimatisées, au oxur d'une oliveraie. Magnifique piscine paysagée. Tennis. Parking fermé. A proximité : golf 9 et 18 irous, équitation, vol à voite... Et. iout autour, le site prestigieux et idyllique des BAUX-DE-PROVENCE. Tél. : 90-54-44-31.

#### Afrique

**BURKINA-FASO** 

HÔTEL EDEN PARK\*\*\*\* 100 chambres - 10 suites - bars -4 restaurants - night-club - boutiques Amenne télévision parabolique. Hotel silué à 5 minantes de l'aéroport Ol BP 2070 OUAGADOUGOU 01. Tel.: 31-14-86 - 31-14-87. Telex.: 5224 - Fax: 31-14-88.

#### TOURISME

LA MAISON BLEUE

Un automne de charme a Riquewihr - Alsace Maison du 16 s. Rénovée Appart. 2-4 pers. 1 600-1 800 F/sem Tél.: 89-27-24-61/89-27-53-59. ritoires conquis. Et les inventeurs britanniques du .. Great Game », s'ils n'ont plus d'empire des Indes à préserver, ne sont pas parmi les derniers à se montrer à nouveau dans le secteur.

D'où l'intérêt des personnages qu'on rencontre à Oulan-Bator dans le fameux bar, point de ralliement des visiteurs et seul véritable établissement noctume de la seule véritable ville de Mongolie. C'était clair dès avant le putsch conservateur manqué de Moscou, ca l'est encore bien plus après l'éclatement de l'Union soviétique : ils participent à une bistoire politique en cours. Ce sont des pionniers, chacun à sa manière.

Tel fonctionagire international de

passage, comme par hasard americain travaillant vraisemblablement, à ses beures, pour des institutions moins ouvertes que le département d'Etat, le dit sans ambages, en commentant le haut profil adopté par les Etats-unis à Oulan-Bator depuis deux ans : « Nous ne sommes pas ici pour les ressources naturelles de ce pays. Ce que nous faisons, c'est de la politi-que. Porce qu'après la Mongolie, il y a, d'abord, d'autres pays communistes de lo région et. oussi, la Corée à venir... » On songe avant tout, dans ces conversations, au siècle prochain. Celui où il faudra bien être présent, pense-t-on, dans des régions qui pourraient tomber dans une réédition, sous une forme ou sous une autre, de la fameuse zone de prospérité asiatique, de nippone celébrité. Les Japonais, eux, ne se confient pas. ou très peu. Mais leurs actions confirment qu'ils ne voient pas sculement leur implantation d'un point de vue écononsique, eux qui flattent en particulier le renouveau d'intéret pour la légende de Gengis Khan, interdit de culte sous la domination soviétique.

Le « Grand Jeu », qui vise à redétinir les zones d'influence sans nécessairement toucher aux frontières, en le retrouve aussi au temple ou dans les oureaux pietrement installes du parti bouddhiste, vaguement intégriste. Là, le moine-éducateur-magistrat sait

gouille acquiesce avec jubilation quand on lui demande si n'est pas en train de se reconstituer une identité culturelle tibéto-mongole dont le lamaïsme a longtemps constitué l'armature.

L'héritage soviétique que la Mon-golie rejette aujourd'hui n'est pourtant pas seulement fait, beureusement, du délabrement avancé des services publics, ou de ces musées, non sans intérêt mais terriblement poussièreux, que compte Oulan-Bator, ou encore du souvenir de certains Mongols, d'un âge déjà avancé, de l'époque où leurs parents les avaient affublés de prénoms aussi poétiques que « URSS » ou « MELS-dorj » (pour Marx. Engels, Lénine, Staline, avec une finale sonnant comme un vrai prénom mongol). Il est aussi fait d'intellectuels et de hauts fonctionnaires qui, à la faveur de leurs déplacements dans diverses instances internationales au sein des délégations du bloc de l'Est, ont acquis une culture occidentale étendue. Une réflexion, lancée sans prétention, par un de ces hauts fonctionnaires, pour déplorer les piétinements enregistrès dans la transition vers une économie de marché: «Lo conscience est en retard sur l'être » (en français dans le texte). Rien à voir, décidément, avec l'image de rustres laissée par les hordes de Gengis Khan en Occident

Mais le « Grand Jeu » ne se joue pas seulement entre Grands, coups de dizaines d'enseignants du Peace Corps américain ou de fonds secrets manipulés par les communautés religiouses renaissantes. Il existe à tous les niveaux, sur cette terre quasiment vierge, lestée seulement du poids considérable d'un passé lointain. Il se joue pour ce linguiste de Boston qui aide à informatiser l'ancienne ccriture mongole, un temps abandonnée pour le cyrillique, remise à présent au goût du jour. Il se joue pour cet homme d'affaires francais, nationalité rare en ce pays, si l'on excepte les touristes venus s'adonner à la passion du cheval dans le plus grand ranch du

monde, aux horizons vertigineux.

toute relative, se joue même pour ces anciens experts soviétiques, qui ont décidé de rester en Mon-

golie pour se lancer dans le commerce ou toute autre occupation lucrative, plutôt que de retourner aux disettes de la mère patrie. Ils ne se montrent guére, eux, mais ils sont là aussi, quelques dizzines selon les uns, centaines selon tel autre. « Pieds noirs » du soviétisme, ils n'ont qu'une certitude :

miers, en route vers des fouilles

Il se joue encore pour ce couple

préférent demeurer sur place. « Ce

pays est quand même fascinant »,

dit-il, lui qui a réussi à quitter le

secteur peu rémunérateur de la traduction étatisée pour celui, en

plein devenir, de la banque, avec

un œil sur la Bourse dont l'ouver-

ture, début septembre, permettra à

l'Etat de brader son patrimoine

déprécié anprès du secteur privé.

Elle, a un pere mongoi, une mere

géorgienne, et ne rêve que d'une cbose : « Trouver mo place dans

une Mongolie normale, où toutes

Le « Grand Jeu », à une échelle

les opportunités sont ouvertes. »

sérieuses. Question de moyens.

#### CORRESPONDANCE

# Flevoland et « Batavia »

Dans l'article sur le Flevoland (« le Monde sans visa» du 3 août). M. Henri Bourgeau, de Bruxelles, déplore l'absence de « l'un des points d'attraction les plus fascinants du Flevaland, encouragé comme sel par les autorités locales. Il s'agit du chantier de constructian, à Lelystod-Haven, du Batavia, un de ces navires de haute mer

tales. Cette construction en bois à l'ancienne d'un vaisseau de 50 metres de long, avec 53 metres au plus haut du grand måt a été entamée en 1985 par un charpentier de marine visionnaire (Wilhelm Vos). Elle est réalisée par une cinquantaine de charpentiers, ainsi que par des spécialistes dans d'autres métiers (poultes, cordages, voiles, sculpture sur bois). C'est de lo Campagnie des Indes orien- une expérience passionnante ».

EM

Wonde de

a Monde des L. Michiel I Manufer to

In the state of Same de

Mankede

I a Monda a Jardi 26 gentembre 1001

• Le Monde • Samedi 21 septembre 1991 21

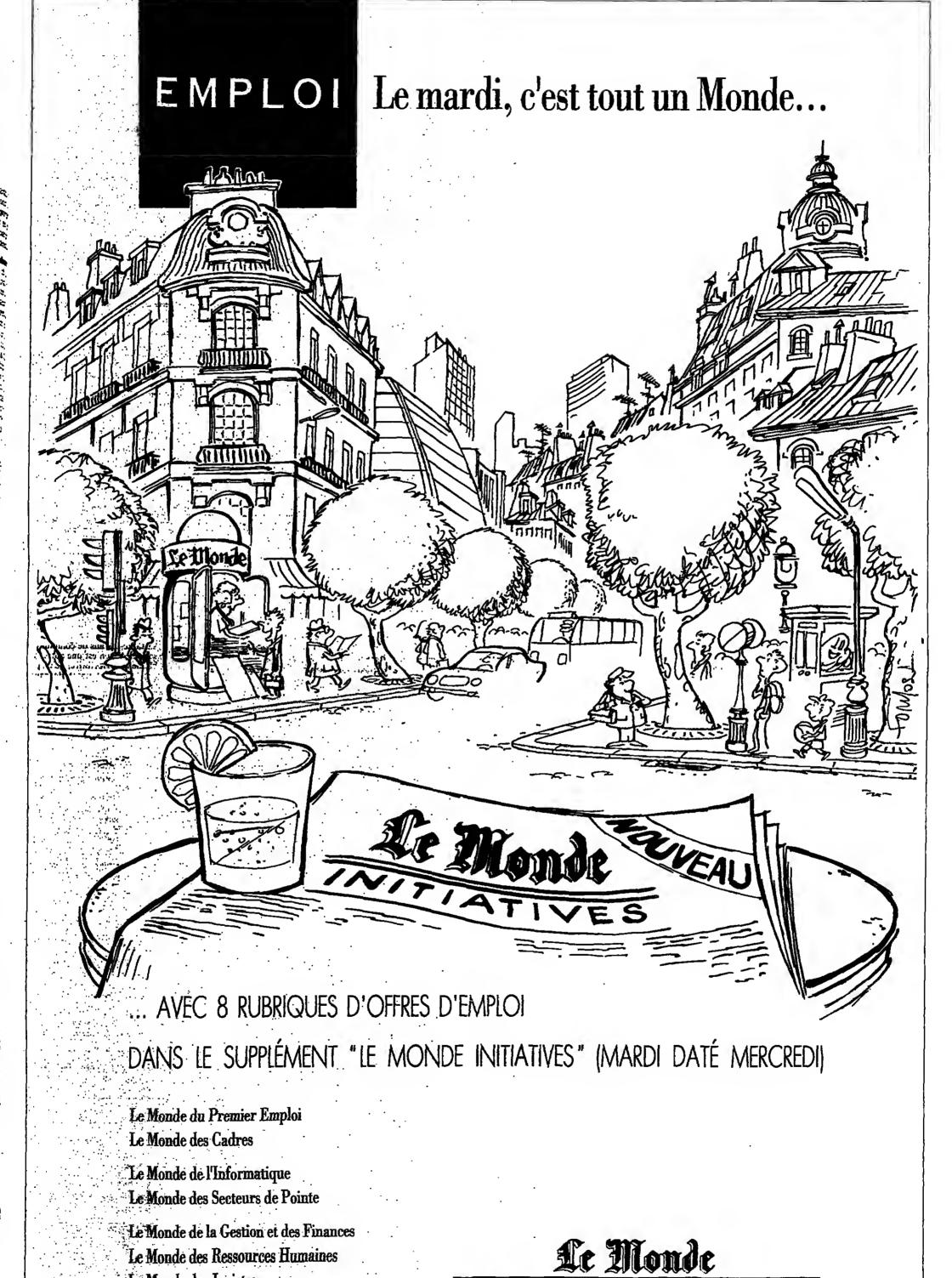

entander "Bataria

Le Monde des Juristes

Le Monde de la Fonction Commerciale

#### PLUS FORT QUE L'OROINATEUR

Le fameux champion anglais Forrester a mieux joué qu'un computer dans cette donne d'une émission de télévision anglaise.

**◆**D V 9 7

|                              | 7 10 8<br>↑ R 6 3 .<br>♠ A 8 5 | 2                                |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 10<br>ADV64<br>D108<br>RD107 | O E S                          | +82<br>79732<br>0 V 94<br>+ 9632 |
|                              | 7 R 5                          |                                  |

Ann. : N. don. Tous vuln. [ **♦** 4 **♦...** 2 \*\*

Mahmood Zia en Ouest a entamé le Roi de Trèfle pour le 5, le 3 et le 4 de Trèfle, et il a continué avec la Dame de Trèfle. Comment Forrester, en Sud, a-1-il réussi QUATRE PIQUES contre loute délense, les atouts étant 2-12

Réponse : Manifestement, Ouest a l'As de Cœur, et il semble y avoir deux Cœurs, un Carreau el un Trèlle à perdre, La déclaration doit cependant comprendre que si les Carreaux soni 3-3, le quatrième Carreau du mort pourra s'affranchir et procurer une defausse pour un Cœur.

Une première solution consiste donc à prendre avec l'As de Trèfle, puis à jouer tout de suite le 2 de Carreau pour fournir le 7 si Est met le 4. Ouest prendra, mais Sud aura alors le temps, quand il reprendra la main, de battre atout et de tirer As, Roi et 6 de Carreau maitre.

Malheureusement, il suffit que Est fournisse le 9 de Carreau pour que ce plan s'effondre si Ouest n'a pas Dame Valet 10 à Carreau. Or il y a une ligne de jeu imperdable si les Carreaux sont 3-3 et si Ouest a la Dame de Trèfle comme il l'a indique. Avez-vous trouvé cette ligne de

jeu gagnante? y gagnante?

Vnici la bonne solution, celle du champion anglais Forrester: Sud laisse passer le Roi de Trèfie et, quand Ouest a rejoué la Dame de Trèfie à la deuxième levée, Forrester a encore laissé passer! Ensuite l'As de Trèfie a permis de jeter un Carreau, puis Sud, après avoir tie l'As de Carreau et le Roi de Carreau, a coupé le troisième Carreau, et il est remonté au mort à l'alout pour jeter un Cœur perdant sur le 6 de Carreau affranchi.

Bien entendu, le computer n'a pu trouver cette solution car il a pris

immédiatement le Roi de Trèfie et il a chuté...

#### RAISONNEMENT METHODIQUE

Ce coup de flane, réussi il y a une quarantaine d'années par Albarran, est fameux. Il montre comment il faut raisonner pour trouver la meilleure défense.

Cachez les mains d'Ouest (votre partenaire) et de Sud pour vous mettre à la place du célèbre champion français.

|                                            | ◆A<br>♥5<br>♥A6<br>◆AD10986543                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ♦0 10 5 2<br>♥ 2<br>♥ V 8 4 3 2<br>₱ R V 7 | O E O R V 9 7 6 4 O R V 9 7 6 4 O R 9 5 O R 9 5 |
|                                            | <b>♦83</b><br>♥RDV97643                         |

Ouest a entamé le 2 de Pique (quatrième meilleure). Le déclaran a mis l'As sec du mort et il a joue l'As de Tréfle (sur lequel il a défaussé le 7 de Carreau), puis il a continué avec le 10 de Tréfle. Quelle carre Albarran, en Est, a-t-il jouée pour faire chuter ce PETIT CHELEM A CŒUR? Note sur les enchères.

L'ouverture de «4» dans une majeure non vulnérable promet en principe 7 à 8 levées de jeu basées sur une couleur en général de huit cartes avec au maximum 10 points d'honneur et pas plus

COURRIER DES LECTEURS
«A la suite de nos défaites au récent Championnat d'Europe de Killarney, on a incrimine le sys-tème d'enchères des Français, qu'en pensez-vous?», demande un

Pendant les quinze années où le Blue Team italien a dominé le bridge mondial, certains experts incompétents avaient estimé que cette supériorité était due au système. Or il y avait trois systèmes italiens différents et, quand le Blue Team a adopté un quatrième système (le Trèfic de Prècision), il a

encore gagné! En fait, c'est la valeur des joueurs qui est l'élément délerminant, et le système français, qui est très proche du système améri-cain, a suffisatument fait ses preuves pour qu'on ne mette pas en doule son efficacité.

Philippe Brugnon



# Anacroisés (R)

nº 683

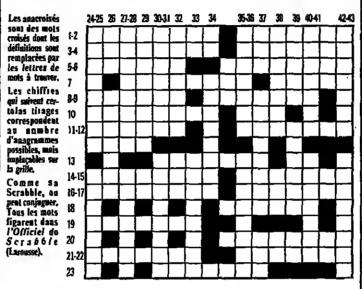

#### HORIZONTALEMENT

1. BEIILLOS. - 2. AAADPRT. 3. AEIILNST (+ 8). - 4. AACINOR. 5. CEORSS. - 6. AEEMNNOS. 7. ACEIPRST (+ 5). - 8. AEINPT (+ 6).
- 9. AEEMRST. - 10. AEEINRRS (+ 5).
- 11. AEELMS. - 12. EEIPRRS. 13. AABEIOR. - 14. AEIIMMSX. 15. ACEENOT. - 16. AAELNRSY, 17. ACDELNO. - 18. EEIPSU. 19. ADENORT. - 20. AAEGNRRT. 21. OEEIRRT. - 22. AAGSSTU. 23. EEISSUZ.

#### **VERTICALEMENT**

24. AEELRSST. - 25. AAADMNT. - 26. ACEILNP. - 27. EIILMOST. - 28. AEHINTX. - 29. EEIINNRS. - 30. AEEINRS (+ 7). - 31. ADEILMOV. - 32. AABESST. - 33. AEEIORSS. - 34. AEIPRSTU (+ 5). - 35. CEONPRU. - 36. AACEGINR. - 37. AACEEENR. - 38. AAEMMRS. - 39. AELPST (+ 5). - 40. ADEIINR. - 41. ADEIORS. - 42. AAEGSST. - 43. ADEENTTV.

**SOLUTION DU N- 682** 1. CONTEXTE. - 2. AGAMIES, reproductina asexuée (IMAGEAS). -

3. OCEANIEN. - 4. NOMINAUX. 5. RALLANT, criant, en parlant du cerf. - 6. IRISIONS. - 7. GUIGNARD. -- 6. IRISIONS. - 7. GUIGNARD. 8. LAITEES (ALITEES). - 9. AIMANTEE. - 10. OUODENAL. - 11. CLOCHERS. - 12. SUMACS. - 13. RECUISIS. - 14. NIVOSES. - 15. TRUELLEE.
- 16. PESANTS (PASSENT). 17. EUROPEEN. - 18. HEUREOX. 19. AUTEUR. - 20. CLASSEUR. 21. COURTIL - 22. SCRATCH. 21. COURTIL. - 22. SCRATCHA (CRACHATS). - 23. AVALEUR. -NEOLOGIE. - 25. UTRICULE. 26. ENVAHJES. - 27. GEODES. -28. TESTONS (TOSSENT). - 29. URI-NEUX (RUINEUX). - 30. DOSSIER. -31. NOIRAUO. - 32. ALOURDI (LOUROAI). - 33. ESTOPPEL, (dr.) Interdiction de snutenir des positions contradictoires, - 34. MENUISEE. -35. ANAMNESE. - 36. MENTION (MITONNE MONTIEN). - 37. LAS-

Michel Charlemagne

**Echecs** 

nn 380

#### Emprunts russes

L'URSS se meurt, vive la Russie! En attendant que Boris Eltsine revienne en France par la grande porte, nous allons vous RUSSIFIER ou vous RUSSISER grâce aux mots nouveaux 1989-1990. Certains ne sont que du rattrapage, dans la mesure où ils évoquent davantage la comtesse de Ségur, née Rostopchine, que Pasternak ou Soljenitsyne: BARINE, seigneur – NAGATKA ou NAHATKA, fouet de cuir des Cosaques - BYLINE, épopée populaire, comme celle qui célèbre VIadimir, prince moyenâgeux de Kiev; le hasard linguistique fait que ce mot est l'homographe du mot angleis BYLINE, première ligne d'un article, où figure le nom de l'auleur - KACHE ou KACHA, plat à base de bouillie de sarrasin - TÉLÉGA ou TÉLÈGUE, charrette - KREML, KREMLIN, partie centrale d'une forteresse. Plus modernes, mais risquant de devenir rapidement obsolètes : SOVKHOZ(E), « économie soviétique », le KOLKHOZ(E) étant l'« économie collective » - KOMSOMOL, membre des

messes communistes (kom pour com-

mnniste, so pour soyouz, union) --REFUZNIK, personnalité non autorisée à émigrer, mot dont le suffixe est russe, mais le radical anglais -SPOUTNIK - GLASNOST, qui, mal-gré son sens, politique de transparence de la vie publique, n'a rien à voir avec l'anglais glass.

A propos de notre chronique La route des Indes (24 août 1991), M. Pierre Durif, isérois, fait remarquer que le VÉDIQUE et le PRAKRIT ne se distinguent pas du SANSKRIT : le premier en est une forme archaïque, le deuxième une forme vulgnire. Certes; nous voulions dire qu'ils s'en distinguent, pour le scrabbleur.

Semaine Portes ouvertes dans plus de 500 clubs français du 30 septembre au 5 octobre 1991. L'adresse et le pro-gramme de ces clubs penvent être communiqués par la FFSC, 96, bd Pereiro, 75017 Paris, tél. :43-80-40-36. A Paris, le club Étoilo-Élysées, 7, rue Le Sueur, 16, propose une partie d'initiation commentée, suivie de la partie-« Journée-du Scrabble », samedi 5 octobre à 14 h 30, gratuites nour les nouveaux joueurs.

Michel Charlemagne

#### Finale de l'Interclubs, Strasbourg-Melnau. 23 juin 1991. 6 manche.

Tournois mardi 20 henres, samedi 14 h 30. Utilisez un cache aint de ne voir que le premier tirage. En beissant le cache d'un cran, vous découvrirez la solution et le tirage suivant. Sur la grille, les rangées horizontales sont désignées par une lettre de A à 0; les colonnes, par un numéro de 1 à 15. Lorsque la référence d'un mot commence par une lettre, il est horizontal; par un chiffre, il est vertical, Le tiret qui précède perfois un tirage signifie que le reliquat du tirage précédent a été rejeté, faute de voyelles ou de consonnes. Le dictionnaire de référence est l'Officiel du Scrabble (Larousse).

| ₩.                                                                                                                                                                                                                                  | TIRAGE                                                                                                                                                                                            | SOLUTION                                                                                                                                               | POS.                                | PTS                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>12<br>21<br>22<br>21<br>22<br>21<br>22<br>21<br>22<br>21<br>22<br>21<br>22<br>21<br>22<br>21<br>22<br>21<br>22<br>22 | ACEFHLM  -AEHIILS IL+AEEMU U+EEFINR ANRTUU? AEEISTU LQSSUUV LQSSUUV LOSU+IJM -LOOPRS? AEEGKNW EEGN+EIO EGIO+OST O+BDEGRT EGT+EIMO EGIMO+DX EGM+AACM C+DEILNT ABILNPV IV+EOQYZ IQVY+NRR QRRY+T QRY | FLECHA HAIES MAILLEE ENSUIFER (P)UANTEUR (a) ESTUAIRE YUS ROL(L)MOPS (b) KAWA NEE GOITRES BORDS ET IXODE GAMMARE (c) DECLINAT PLEBAN ONZE ENVI FRIT AY | H05E8.2191AA113A0ALJ4E6NL801C218134 | 363<br>332<br>363<br>590<br>303<br>303<br>303<br>303<br>303<br>303<br>303<br>303<br>303<br>3 |

(e) ou AU[G]URENT, (O]UANTEUR, RAU(Q)UENT;
th) filet de harring mariné; (c) crevette d'eau douce.
1. R. Morezak et P. Lavart 769, 3. E. Rivalan 766,
Résultats finals: 1. Strasbourg (P. Fritsch., Th. Oswald, P. Dillet, André Duguet
et Michel Duguet

Ch. Peter, D. Jacger), 2. Villeneuve-le-Roi (P. Levart, Alain Duguet, M. Pucheau
P. Epingard, J.-M. Masson, C. Paillet, A. Lectere).

# Mots croisés

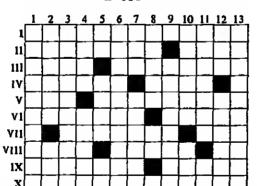

#### HORIZONTALEMENT

 Sert dans les cas désespèrés. – II. Plaisant au goût et à la couleur. Fut des amis de Napoléon. - III. On en parle à la rentrée. Sont restés sur trop de rayons. - IV. Fait piquer de l'avaot. Il est de taille, mais sans envergure. - V. Rames. Perdre ses qualités. - VI. Peus faire mat sans être de qualité. Rivière. - VII. N'ont rien appris. Pour un Anglais. -VIII. Un grand pays sans bon sens. Oo en a fait des copies. Article. -IX. Fait remonter la pente. Pourvu, iI l'est de droite à gauche. - X. Mirent en profondeur.

#### VERTICALEMENT

). Traitre? ~ 2. On ne l'aura pas gagnée. En dernier. - 3. Ingénues un peu retro ... - 4. Faire durer. A tout dans la tête. - 5. Pronom. Son nom de guerre est le plus connu. Note inversee. - 6. Parcours. - 7. Le plat principal est mal présenté. Pour toute la lignée. - 8. Fit des vagues.

Voyelles, - 9. On la vote au moins tous les sept ans. ~ 10. Rappellent la mer. Un peu etroit. - 11. Poussières. Adverbe. - 12. Devient international à son heure. Fleuve, autrefais. -13. Sortirent de l'eau.

#### SOLUTION OU Nº 680

Horizontalament I. Oécathioniens. - II. Ecrouée. Envia. - III. Mous. Rudoieni. -IV. En. Trident. Oi. – V. Noceuses. lons. - VI. Ami. Os. 1man. -VII. Girafe. Resala, - VIII. Esaŭ. Elet. Gai. - IX. Utile. Inscril. -Restructurées.

#### Verticalement

I. Déménageur. - 2. Economiste. -3. Cru. Cirais. - 4. Aoste. Aull. -Tu. Ruof. Er. - 6. Hérissée. -Leude. Tic. - 8. Desirent. -9. Néon. Metsu. ~ 10. Initias. Cr. -11. Eve. Onagre. - 12. Ninon. Laie. -13. Satisfaits.

François Dorlet

# Championnat des Etats-Unis,

Los Angeles, août 1991. Blancs: J. Benjamin. Noirs: G. Kamsky. Partie espagnole.

| i                      |          |                             |       |
|------------------------|----------|-----------------------------|-------|
| ), éł                  | ėS       | 17. Tx17 (q)                | Dog ( |
| 7 CB                   | Cc6      | 18. fél+                    | Rd    |
| 3, Fb5                 | 26       | 19. Dxg4                    | Fxg   |
| 4. Fxc6 (a)            | dxc6 (b) | 20. Txg7                    | h     |
| 5. 0 <del>-0</del> (c) | D46 (4)  | 21. Ch7 (s]                 | Fď    |
| 6. 43 (0)              | Cë7 (t)  | 22. Cf6                     | Fç    |
| 7. FE3                 | Cg6 (g)  | 23. Rg1                     | R¢    |
| 8. Cb-d2               | ජ (h)    | 24. Të-ë7                   | RÚ    |
| 9. Cc4                 | De6      | 25. T×c7                    | Ces   |
| 10. Cg5. (i)           | D66 (j)  | 26. Cxe8                    | Txe   |
| II. Db5                | Fd6 (k)  | 27. Rf2                     | Té    |
| 12 SE(1)               | exf4 [m] | 28. Tc e7                   | T/6-  |
| 13. 65!                | Cxe5 (2) | 29. Rg3                     | Rei   |
| 14, Fxf4 (o)           | Cxcl     | 30, Té-17<br>31. abandon [1 | Txf   |
| 15. F×d6 (p)           | Dd-1+    | 31. abandon [1              | ı)    |
| l6. Rhi                | Cxd6     |                             |       |
|                        | N O      | TEE                         |       |

a) La théorie de ce système d'échange aussi ancien que la panie espagnole elle-même a été revue de fond en comble après l'Dlympiade de La Havane en 1966, au cours de laquelle R. Fischer remportera trois vietnires avec les Blanes grace a cette methode (4, F.cc6, doc6; 3, 0-0).

h) 4... bxc6 est trop lent: 5. Cxe5, Dg5 (ou 3..., De7; 6. d4. d6; 7. Cxc6, Dxe4+: 8. De2, Dxe2+: 9. Rxe2, Fb7: 10. d5. Feq6; 11. dxc6, Ce7: 12. Cc3. Cxc6: 13. Cd5, 0-0-0: 14. Fe3 avec 6: 7. C13. Dxg4+; 8. F63 et 9. 0-0); 6. C13. Dxg2: 7. Tgl. Dh3: 8. d4. C16; 9. Tg3. Dh5: 10. Cc3. F64: 11. Dc2. 9, 1g3, 0m3; 10, 0g3, P04; 11, P02, Fox3+; 12, bxq3, Da5; 13, C65, Fb7; 14, Fg5, arec avantage aux filanes, Ou encore 4..., bxq6; 5, 0-0, Df6; 6, d4, Ou aussi 4..., bxq6; 5, Cç3, d6; 6, d4. et Et non 5, Cze5, Dd4! ni 5, d3, Fd6, Lasker conscillant 5, Ce3, mais il semble que la suite 5... f6 ; 6, d4, ezd4 ;

# 7. Dxd4, Dxd4; 8. Cxd4, Fd7; 9. Fé3, 0-0-0; 10. 0-0-0, Cé7 ne danne aux Noirs aucun souci pour égaliser. L'idée de Fischer, 5. 0-0, est beaucaup plus

SANTS. - 38. EBURNEEN. - 39. SOU-

TENU. - 40. SEXISTES.

dangereuse.

d) Parmi les nombreuses défenses du pion é5, la suite 5... Fg4; 6, h3, h5 a été longremps considérée comme une réfutation du petit roque des Blancs, jusqu'aux analyses approfondies de Fischer (7, d3, Df6; 8, Cb-d2, Cé7; 9, d4, Cg6; 10, Té1, Fd6; 11, log4, log4; 12, Ch2, T×h2; 13, D×g4!). Les continuations comme 5..., Dé7; 5..., Df6; 5..., Fd6; 5..., Fd7 donnant en général l'avantage aux Blancs, le choix est entre 5..., f6 et 5..., Dd6, quelques théoriciens préférant cette sortie de la D.

d) Après 6, d4, éxed4; 7, Cxed4 (nu

el Après 6. d4, exd4; 7. Cxd4 (nu 7. Dxd4, Dxd4; 8. Cxd4, Fd7; 9. Cç3, 0-0-0: 10. Ff4, Cé7: 11. Ta-d1, Cg6; 12. Fé3, Fb4 avec égalité), Fd7; 8. Fé3, 5; 9. Cb3, Dxd1; 10. Txd1, b6, les Blancs a'obtiennent rien. De même, si 6. c3, Fg4! et si 6. Ca3, b5!; 7. c4, Fg4. () 6..., f6; 7. F63, F66; 8. Cb-d2, c5; 9. Cc4, Dc6; 10. Cf-d2, C67; 11. a4, b6; 12. f4! est bon pour les Blanes. g) La parlie par enrrespoadaace Kalish-Palciauskas (1978) se poursuivit ainsi: 7..., c5; 8. Cb-d2, Cc6; 9. Cc4, Df6; 10. Dd2, h6; 11, Cc1, g5; 12, f3, Fc6; 13. Df2, b6; 14, b3. Dg6 et les Noirs controlent les cases noires.

il Si le F-R noir était en é7, celle

attaque ne generait pas les Noirs. JJ Si 10..., Dé7; 11, Dh5, Fd7 (ou 11..., 68; 12, Cxh7, Df7; 13, 64); 12, 64! k) Le plus jeune grand maître du monde prend ici besucoup de risques. 11..., h6; 12. Ch3, Fxh3; 13. Dxh3, Fé7 parait plus sur.

il Après cette auverlure de la

colonne f, on ne donnerait pas cher de la peaz des Noirs.

m) Que faire ? Si 12..., C×f4 ; 13. Fx64, 6x64 ; 14. 65, Fx65 ; 15. Ta-61 et les Noirs sont perdus.

n) Ou 13..., Pxé5; 14. Cxé5, Dxé5 (si 14..., Cxé5; 15. Fxf4); 15. Fxf4 avec o) Troublés por la profesion de

o) Troublés por la profasina de variantes gagnantes, les Blancs commencent à devenir nerveux et omettent le coup le plus évident: 14. Coé5, sur quoi la défense des Noirs est acrobatique: si 14..., Doé5; 15. Fxf4, Dd4+; 16. Rhl, g6; 17. Dé2+, Rd7; 18. Fxd6, cxd6; 19. Txd7+, et si 14..., Fxd5; 15. Cd7t, Dxf7; 16. Dx65+, D67; 17. Dx67+, Rxd7; 18. Fxc5+, Rd7; 19. Txd4, etc. Les Blancs souhaitaient sans doute obtenir plus qu'une fin de partie avantageuse et avaient peut-être aperçu la défense indiquée par L. Flacnik daus Inside Chess ne 17: 14..., g6!: 15. Dh4, Dx65; 16. Fxf4, Dd4+; 17. Rh1, Fé6 qui donce une position peu claire.

p) Paradoxalement, le coup perdaat alors que l'échec bête 15. Ta-él+ ne alors que l'échec bête 15. Ta-él+ ne laisse aux Noirs que la scule défense (toujours sekon Fiacnik) 15..., Rd7 (si 15..., Rd8; 16. Cxf7+, Rd7; 17. Fé5. Dg6; 18. Dxg6, bxg6; 19. Fxd6, et si 15..., Fé7; 16. dxy4, bc; 17. Fé3, Dg6; 18. Dxg6, bxg6; 19. Fxc9); 16. dxy4, Fxf4: 17. Dxf7+, Dxf7: 18. Cxf7, Té8: 19. Txé8, Fxt2+; 20. Rxh2, Rxé8 nvec une boane finale pour les Noirs! On bien 16. Fé3, Oh6!; 17. Txf7+, Rxé; 18. Of3+, Rhé; 19. dxx4, Dxh2+; 20. Rxft nvec des chances réciproques, selon Fiacnik, ou enfia peut-ètre la suite selon Fracnik, ou enfia peut-etre la suite 16. Fés, Cxés; 17. Txfo, gxf6 et nen n'est bien clair.

a) 17. Ta-ci n'est plus aussi efficace après 17..., Rd8. Les Noirs sont-ils perdus ? Non, cai après 17..., Cx17; 18. Tél+, Rd7; 19. Cx77, les Blnnes n'oat rien de mieux que la aulie: 19..., 86; 20. cé5+, Rd6; 21. Cc4+, Rd7; 22. Cé5+.

r) Mais, en forçant l'échange des D,

les Noirs, qui ont un F de plus, gaguent

a) Et, pour une fois, deux T sur la septième rangée ne servent à rien : 21. Té-67, logg ; 22. Taç7, C68! U Toute lutte est vnine: 31. Txf7, Tg6+; 32. Rh4, Txg2, etc.

#### SOLUTION DE L'ÉTUDE N- 1453

S. ISENEGGER (1959) (Blancs: R/3, Dgd, Cg2, Nnirs: Rfl, Db4, Cc7 et di, P66 et g3.) Do4, Cc7 et di, Péé et g3.)
Si i. Cé3+, Cxé3; 2. Dd3+, Rg1;
3. Dx63+, Rh2; 4. Dx6+, Rg1; 5. Dc1+,
Rh2; 6. Dc2+, Rh3; 7. Dx7+, Dh4;
8. Dg6ii et les Blaucs gagnest: si 8...,
g2; 9. Dx62 mat; si 8..., Rh2; 9. Dc2+
et 10. Dg2 mnt; ni 8..., Cc7 joue;
9. Dx66+ suivi de 10. Dé+ et de 11. Dg2
mnt; si 8..., é5; 9. Df5+, Rb2; 10. Dc2+
et ti. Dg2 mnt st si 8..., D june;
9. Dxg3 mat.

Claude Lemoine



a b c d a f g h. Bianes (4): Rh7, Fa2, Cd8, Pg5. : Noirs (5): Rb5, Pa7, 63, 65, g7.

THE VELL ENDING LAWS

1 4 EM 45

and the

1 11

V. . .

421- -- -

1.2

-

Z-- . . .

...

11-17-1

12.5

a ser treepings ? " a beite.

100

4.21

. . . .

200

- 1 1 mg.

1. 1. 198.00

----

.....

10 10 10 10 1 型。 

Marie Commence of the Commence

MALL

Post Contract

too.

5.00 W

# Scrabble Les chipirons

OUS avez dit « chipirons »?
Alors, c'est que vnus avez cornet....

l'an 1612 et vient de « en » et de « cornet », définissant ainsi l'animal qui a l'air d'être pris dans son cornet, organe de «plume» soute-. nant toute la longueur du dos. Le dictionnaire ajoute : « Mollusque connu sous son nom méridional de calmar », et, à ce mot, il précise que le nom remonte, lui, à l'an 1532, venant du latin calamarius (écritoire), cela à cause de l'encre qu'il contient (cette encre dont on tire l'encre... de Chine!).

Alors, c'est que vnus avez fréquenté la côte basque l'Car c'est le nom, là-bas, de... De quoi? Du Loligo vulgaris, dit aussi Toderodes sagittatus. C'est-à-dire du calmar, on du calamar, on de l'acceptation de la côte basque l'acceptation de l'acceptation de la câte basque l'acceptation de la calma de l'acceptation de la calma de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de la calma de l'acceptation de l'acceptation de la calma de l'acceptation de l'acceptation de la calma de l'acceptation de la calma de l'acceptation de l'acceptation de la calma de l'acceptation de la calma de la calma de l'acceptation de la calma de l'acceptation de la calma de la c Disons plus simplement qu'il calmar, ou du calamar, ou de l'en- toutes les côtes et fonds moyens. Il en existe de gigantesques, dépas-Encorner? Le nom remonte à sant 10 mètres d'envergure. Mais, sur la côte basque, il devient

minuscule: c'est le chipiron.

Et, dans son Traité des aliments (1709), Lemery revele: Les petits sont préférables aux grands parce que d'une chair plus tendre, plus aisée à digérer et d'un meilleur gout. »

Comment traiter ces céphalo-. podes? Les nettoyer d'abord en tirant délicatement les tentacules, les tentacules, vons déconvrirez la laisser les sacs entiers et les coudre cai vidant le sait (d'une pression de boule blanche qu'est leur tête: après les avnir emplis de riz, épideux doigis, sans crever la poche : enlevez les yeux et le bec. Il ne nards hachés, chair à saucisse, etc.



si l'un entend mettre leur encre dans la sance et sans la fendre si c'est pour la farcir). Eo écartant les tentacules, vous déconvrirez la

vous reste plus qu'à les cuisiner (au besoin après les avnir battus pour les attendrir). Pour les farcir, laisser les sacs entiers et les coudre Si vous les voulez frire, coupez-les an rondelles et leurs tentacules en mnrceaux, faites-les macérer au citron, puis passez-les dans la pâte à frire et jetez en cocotte. Eufin, coupez-les aussi en mnrceaux avant de les faire revenir à l'huile d'olive puis cuire avec accommodements divers.

Mais, hors les bords de mer, vous les trouverez tnut préparés, quelquefnis séchés au soleil, le plus sonvent congelés et importés de Chine ou du Japon. Négligez-

Dans le Midi. J.-B. Reboul déià (dans sa Cuisinière provençale) les propose cuits à l'ail avec un verre de vin blanc, puis gratinés ou far-cis d'épinards. Denise Fabre (dans ses Recettes à la niçoise) donne au chapitre des bêtes bizarres (sic) sa recette d'encornets, cuits avec vio

NOUVELLE ADRESSE

AU CŒUR DE

SAINT GERMAIN DES PRÉS

face à l'édlise

11, rue Saint-Benoît

HUITRES, FRUITS DE MER

TOUTE L'ANNÉE

A LA CHAMPAGNE

La granda brasserie de la mer.

Vivier de lesseards et de languestes, 18, piece de Clichy Paris S'

GASTRONOMIE

hlanc, oignons, ait, laurier, safran, pointe de cayenne, englis de tomates et, en dernière partie de

Mais revenons aux chipirons du Pays basque. C'est la, si j'nse écrire, qu'ils sont le mieux «chez eux». Qu'ils soient farcis «à la Labnurdine» de jamhnn de Baynnne nu d'un mélange de mie de pain, ail écrasé, entrailles hachées nu même simplement cuits en sauteuse avec ail, nignons et vin hlane «à la guipuzcoane». ils sont tous «à l'encre». Et c'est ainsi que vnus les relrouverez peut-être sur les cartes de toute la réginn. Voire sur celles des enseignes basques parisiennes, le Relais basque de la rue Saiot-Lazare en tête.

La Reynière

SOUFFLE

36, no de MONT-THABOR

neis de la stace Verdême)

Manager . 42,80.27.19

AFFAIRES, ANNIVERSAIRES,

FÉTES, BAPTÈMES, COMMUNIONS, MARIAGES.

LA « PIERRE DE BACCHUS »

Cuisine française de tradition

**VOUS PROPOSÉ SES CINQ MENUS** 

de 150 F à 235 F

(Apéritifs, vius, cafés & services compris) 30, rue Locaphie 75005 Paris - 45-35-53-93.

#### ENTRE-MÊTS

# Herbes fraîches

A cuisine simple – cocos du jar-din, pattes rouges du ruisseau, volailles du poulailler, herbes des prés et des champs, - vantée déjà-par Curnonsky depuis sa retraite bretonne pendant la guerre (1), connaît aujourdhui un regain de jeunesse. Au risque d'en rajouter, certains affectent de faire passer. Il introduit une habile infusion de la marjolaine. Créativité et fantaisie pour telle la «cuisine des simples», sauge, de romarin, de marjolaine, sont la marque de cet étomant cuipour telle la «cuisine des simples», sauge, de romarin, de marjolaine, en fait très savainte et compliquée. de basilic et de thym. C'est la tradi-Mais, s'il était clairvoyant, à la fin tion que maintenait encore Jacques autodidacte de formatioo! Le des sunées 70, d'annoncer que la Manière voici vinet ans, et qui ins-moment sublime - avant l'addition gastrouomie reviendrait à la mature pire de temps à autre Philippe a moins pour le temps d'un Valin eo son Dodin-Bouffant d'un alcool de «lenfiane» (entendez afestir en payoles» (2), il répair pes (25, rue Frédéric-Sauton, gentiane) aux saveurs baisamiques pric du grif d-manger n'aient pas tamement plus vivante à la Villa taison, un jour, de Brillat-Savarin. Lorraine à Bruselles (75, avenue des monts d'Aubres, fréquentés par les voyageurs de Saint-Soit du «gout» qui, selon lui, du Vivier-d'Oie, 1180, Bruxelles; «nous alde à choisir, parmi les . tél. (2) 374-31-63. diverses substances que la nature

. Vercors, qui fut plus connu et apprecie comme poete que comme propres à servir d'altiments ». maître queux, mais dont le bel teaux («le Monde sans visa», du 14 grande simplicité le ris d'agneau à Mais ne croyons surtout pas tout ouvrage de recettes, je cuisine sentembre) que rour ses « s maître queux, mais dont le bel duringer écarté l La distribution de produits frais n'est pas, en France, ien, vient d'être édité chez Christian Bourgois (130 franca), semblait tout ignorer de l'innovation d'Engrances aux seules stratégies des grandes surfaces. Il n'est que de vouloir se procurer, au mois d'août, du poisson sur le marché de Nice!

maître queux, mais dont le bel septembre) que pour ses a sentiers d'observation écologique et botanique. Au point qu'un arrêté municipal interdit «la cueillette des végétaux rencontrés sur le parcours». Le pharmacien, dubitatif, ne signale surfaces. Il n'est que de vouloir se procurer, au mois d'août, du poisson sur le marché de Nice!

Et que penser de ce restaurant paridu poisson sur le nanché de Nice! camoter les herbes!, - Vercors se Et que penser de ce restaurant parisien, à l'enseigne du Maraîcher, qui, en juillet, assaisonne ses entrées plus proche semblet-il de la tradi-d'herbes surgelées, à la saveur inon, dont sa mère, avant 1914, mittene et à l'aspect déplorable?

Les herbes, pourtant, à en croire Sustin Fleming (3), devraient en toutes circonstances être fraîches et particiner de la fête, paisuré neut de l'accourt les herbes!, - Vercors se une heure tous les jours dans la campagne, suffit au bonheur de tous ceux qui veulent découvrir les saveurs inattendues de l'arroche verte - assez proche de l'épinard, - des feuilles de baselle, des moelles de ceiture, des foilles de saveur sinattendues de l'arroche verte - assez proche de l'épinard, - des feuilles de baselle, des moelles de ceiture, des foilles d'amaranthe et des parfums toutes circonstances être fraîches et particiner de la fête, paisuré ou postface, à la méthode d'Ali Bab, en juillet, assaisonne ses entrées plus proche semble-t-il de la tradi-tous ceux qui veulent découvrir les saveurs inattendues de l'arroche verte - assez proche de l'épinard, - des feuilles de baselle, des moelles de ceiture, des foilles d'amaranthe et des parfums de chénopode blanc. Tout cela est une joute dialectique puissante,

ment la abande des quatre»: le persil, la sange, le romarin et le thym. L'on trouve jusqu'à Copenhague les inévitables métanges aux herbes de Proyence séchées, du basilie, peut-être, mais assurément, aix Banx-de-Proyence, la coriandre et l'aneth fraix.

La question des herbes est depuis

La question des herbes est depuis donc de leur créativité. Le «goût du nou-reau», dit Alberto Capetti (4), peut tenir lieu, comme autrefois la tradi-même un excellent pédagogue et un tenir lieu, comme autrefois la tradi-même un excellent pédagogue et un tenir lieu, comme autrefois la tradi-même un excellent pédagogue et un cuismier véritablement inspiré par cuismier véritablement inspiré par cuismier véritablement inspiré par cuismier véritablement inspiré par cuismier véritablement exceptionnel.

La question des herbes est depuis consinier savoyard, enfant du Manigod, a bien du talent (Auberge de leur créativité. Le «goût du nou-reau», dit Alberto Capetti (4), peut tenir lieu, comme autrefois la tradi-même un excellent pédagogue et un cuismier véritablement inspiré par un environnement exceptionnel.

Veyrat et Bras — est-ce un hasard? — out l'un et l'autre enire-contet, Gallimard, 1990, 80 F.

moderniser. – c'est à dire d'allèger 74940 Annecy. Tél : 50-66-22-04). les proportions et de développer les II ramasse l'herbe d'«acha», dont il saveurs aromatiques de la «tête de accompagne le saumon fumé, assaiveau en tortue», Escoffier ne se sonne les cuisses de grenouille à l'ail consente pas de supprimer l'adjono sauvage, le pageot au jus de «fuil» tion massive de «sauce espagnole» (lisez fenonil), le rognon à la fleur - base-mère à l'essence de viande. de gentiane bleue et le ris de veau à sont la marque de cet étomant cui-sinier - herboriste de naissance et - sera la dégustation d'une racine et.

quentés par les voyagenis de Saint-

Jacques de Compostelle, qui ont jalonné leurs étapes de gîtes splendides, Michel Bras a rendu Lagniole aussi célèbre pour ses couparticiper de la lête, puisqu'on peut une joute dialectique puissante, conduite par les acteurs les plus safentere celles qu'elle nomme joii
manière un peu péremptoire par les d'ajouter au Cahler de verdure, de chénopode blanc. Tout cela est une joute dialectique puissante, savant, et passablement sophistique, sa l'an prête attention à la manière un peu péremptoire par les d'ajouter au Cahler de verdure, de Philippe Jaccotter (4):

«Pour réponse au bord du chemin : séneçon, berce, chicorée.»

maire. Lorsqu'il entreprend de l'Eridan, avenue de Chavoires, pris de créer un nouvel établisse ment à leur mesure. Le premier, au bord du lac d'Annecy, en réhabilitant une extravagante bâtisse d'autrefois. Le second, en confiant à Erie Raffy, jeune et talentueux architecte bordelais, le soio de traduire véritablement, par un jeu de volumes combinant ceux des «burons» et des «drailles», l'ancrage de sa cuisine dans ce terroir. Un projet qui sort tout juste de terre, sur un épaulement du Puech de Suquet, d'où la vue alentour sera prodigieuse depuis les quinze cham-bres, qui deviendront à coup sûr des Pâques 1992 - un nouveau lieu

> Moins en vue, au seuil du Vallespir, Didier Banyols (Les Feuillants, I, boulevard La Fayette, 66400 Céret; tél: 68-87-37-88) o'a pas de conseil en image. Cela oe l'empêche pas de traiter avec i

Trois chefs, une même passion. Pour les herbes? Sans doute, mais surtout pour leur métier. Au carrefour de la tradition et de la modernité. Signe de temps heureux encore, qui permettront à d'autres chefs d'ajouter au Cahler de ver-

EN L'AN 2000... 1 MILLIARD 200 MILLIONS DE CHINOIS... ET MOI, ET MOI... CHEZ DIEP A L'OPÉRA ou le plus grand restaurant asiatique à Paris

avec 350 places, dans un décor somptueux, comme à Hongkong

On peut être très Turbot

et savourer lentement.

Dégustation de irnits de mer, langoustes et poissons jusqu'à 3 h du maite.

Esservation: (1) 48 74 44 78 - Fex: (1) 42 68 63 10 Reservation: (1) 45 48 56 42 - Fex: (1) 45 44 55 48

00.0.

L'Alsoce de Reast dans ou décor eniges, 3. place de 18-Jaks-1940 Paris 6°

Angle Mentparpesse Ber de Respes

Des MENUS EXPRESS. 72 F et 88 F.
Entrée, plat et dessert au choix. Exemple : raviolis aux crevettes, shanghaiens, cantornals ou alierous de requin. Si vous étes passionné par le « chinois » : crevettes à l'ail, travers de porc sauté, porcéet ou canard laqué. Mais aussi le pâté de soia, les calamars ou le crabe au gingembre. Si vous « voyagez thailandais », le rouleau printanter, la salade de fruits de mer à la citronnelle, les brochettes de gambas griffées.

Tous les jours, le MENU « D » avec un assortiment à la vapeur ou les pinces de cra bes farcies en beignets, un demi cansurd laqué à la péthnoise, servi en

COMMENT THE DAME LA MER - UN HOTEL DE PRESTIGE DEFECRATERA ITRANSPORT SUR LA PLACE PRETER. Qualité du service tout à fait nouveille
ADMANG. Successor - paring entouré d'une cibiene - coloire et refferée evac
Van Penne 2. Sence au chière - pair déjauser-buffet dans le jerde - actifes de sail - aumaillon. Otte publichère pour les incienes une - juin - septembre FLE
Title INTER AUGUST. 273, publichère pour les incienes une - juin - septembre FLE
227, public FLE 273, public FLE 418. Du 1 au 15 juin votre entent grets.

Les Touris Français - 2000 idea Gourmandes! Dans un livre en couleur de 324 pages découvrez les produits régionaux de qualité: Eaux-de-Vie, Foles graa, Pials cuisinés, Salaisons, Vins, Champagne, Fromages, Chocolais, Confitures, Confiseries .... BUSINESS DIFFUSION 107 Garbejaire - 06550 VALBONNE

#### (Publicité) – INDEX DES RESTAURANTS

#### Spécialités françaises et étrangères

Marmite d'or de la cuisine Créole

ATT OF THE PARTY OF

L'ARGOAT 27, me Reille, 14
45-87-17-05
Près pare Montsouris.

FRANCAISES FRADITIONALLES RELAIS BEILMAN. 37, nie François-I-, 47-23-54-42. Jusqu'à 22 h 30. Cadre élégant. Fermé sun., cim.

LA COUR COLBERT, 12, me Hord-Colbert 5: 43-54-61-99. TLJ. Cadre XVII anthent. PMR 200 F.

L'ARTOIS Tél. : 42-25-01-10 - 45-63-51-50. 13, r. d'Artois, &. F. sam. midi, dim. SUD-OUEST

ENTOTTO 45-87-08-51 - F. dim.

143, r. L.-M.-Nordmann, 13Dorowott, Beyayenston av. PIndjera.

Madrae dasse inferne car, reffude Filmdi.

MAHARAAH 43-54-26-07 7 jours sur 7 72, bd St-Germain. M\* Maubert. SCE NON-STOP j. 23 h 30. Vend., sam. j. 1 h. Cadre luxueux.

Musique, dance indienne, cuis, caffinde Filandi.

L'APENNINO, 61, rue Amiral-Mouchez, 14. 45-89-08-15. F/dim\_ lundi. ÉMILIE-ROMAGNE.

NEM 66, 66, rue Lauristoo, 16°, 47-27-74-52 F. sam. soir et dim. Cui-sine légère. Grand choix de grillades.

The state of

Brain a constant of the consta .... White to The last the work of the last the same white the same is a

STATE OF THE STATE

1.45 Marie Control







D'autres font visiter une ville médiévale fortifiée, ou les œuvres de Vauban... Saint-Nazaire, qui ue pouvait ni ne voulait démolir les blockhaus de la base de sous-marins, a choisi de les théâtraliser, de les mettre en lamière, et d'offrir chaque soir ses docks en spectacle. Du même coup, c'est le passé d'une cité navale et ouvrière qu'elle éclaire.



zaire, avant même sa création avait résisté aux projets névrotiques des architectes militaires. La ville échappa aux murailles. Pas cette base navale, souterraine et indestructible. Son édification, dès les premiers mois do conflit, entraîna la destruction des embarcadères de la Générale transatiantique, de la petite ligne de chemin de fer de la Compagnie d'Oriéans et de sa gare, qui livrait, à quai, ses cargaisons d'émigrants. La base fut cause de la mort urbaine de la ville. Rasée, devant les yeux de ses derniers quinze mille habi-

haut de leurs forteresses volantes.

# Saint-Nazaire, quai des lumières

L est des villes marquées par uo pli de terraio, une rade ou uo pie. Des villes coodamoées, par leur site, aux loisirs obligés, d'autres au travail à perpétuité. D'au-tres eocore soot figées dans les dessins pessimistes de Vauban, leur destio inscrit daos la pierre, le plan urbain, le eœur des mes, et cela commence à faire des siècles qu'on y attend uo ennemi imaginaire.

Mais elles ont à peu près toutes précédé Saint-Nazaire, cité de la modernité, surgie seulement au début du dix-neuvième siècle. faconnée par lui, et par son goût de la conquête industrielle, ville tardive, qui fut d'abord un vaste chantier à ciel ouvert de bord d'estuaire, comme, dans l'Ouest américain, on faisait avancer le rail dans la prairie : à l'énergie d'ouvriers immigrés.

Saint-Nazaire, restée longtemps promontoire de granit à l'embouchure de la Loire, terre rase peuplée d'hommes de mémoire capables de décrire chaque bane de sable, ebaque vasière du fleuve dangereux, pêcheurs puis pilotes pour les premiers bateaux, Saint-Nazaire, « nyant-port », comme l'on dit, de Nantes, à partir de 1837, car Nantes restait d'un aceès difficile, Saint-Nazaire, donc, se bâtit à la diable pour la gloire de l'un des derniers ports des côtes de France. Ville champignon de cases provisnires qui accueillait les ebarpentiers de haute Bretagne, les faiseurs de digue de la Brière, spécialistes de la tourbe, les Sénégalais de Casa-mance qui allaient, avec les progrès de la marine, devenir les ebampions des rivetages dans

Un siècle, rien de plus, pour cette grande ville pressée et déjà meurtrie par la douleur des chantiers navals, la fin des grands paquebots transatlantiques et les bombardements de la dernière guerre.

Un siècle pour une ville de prolos de « la haute », seigneurs de la naissance du socialisme, pour une ville des 3 x 8, avaot que l'avcoture des chantiers navals tourne mal, pour une ville des grèves, des révoltes de la sueur. Aujourd'hui, Saint-Nazaire, réaliste, tourne peu à peu le dos à ce court passé d'Eldorado, joue l'Aérospatiale plutôt que la flotte, bref se diversifie. Mais elle est à tout jamais marquée par ses docks, ces immenses bassins rectangulaires qui firent sa vocation. Certaios diraient enlaidie par cette eicatrice de face. Eux, sur place, ils y voient plutôt leur dignité contrariée par les temps, l'économie de marché, leseffets des prix pratiqués par les chantiers d'Asie.

voltée, s'est écrite autour de ces bassins. Plutôt que de lai tourner le dos, tenter de l'oublier, Saint-Nazaire s'est offert uo écomusée. afio que oul o'ignore, d'exposition en maoifestatioo culturelle, de visite en mioi-croisière sur la Loire, que des bommes, aux prenos modernes de avaicot vécu ici l'épopée frénétique de la Californie des westerns. Mieux : toutes ces traces sont, depuis l'biver 1990, éclairées, la nuit, comme les plus beaux monuments. La municipalité a eu l'idée de confier à Yann Kersalé, « peintre des ombres », sculpteur des blancheurs de l'Opéra-Bastille, uo vaste projet d'animation de ses

Et depuis cet hiver-là - c'était à quelques jours de Noël, - plusieurs centaines de sources lumineuses de toutes couleurs invitent chaque détail du passé à quitter son obscurité. Les darses et les entrepôts. lei une grue géante. Plus loin, l'écluse des transatlantiques. Un frigo. Un silo. Des centaines de mètres de quai. Balayages ou projecteurs fixes, écho des signaux rouge et vert des navires dans la tempète, tout un monde de ciment et d'acier paraît se remettre en mouvement le long de l'estuaire. On croirait un décor démesuré de Fellioi, ou les grands jeux de Jean-Paul Goude. Mais e'est d'abord de fidélité dont il est question. Le vieux quartier du Petit Maroc, berceau de la ville. sanctuaire des fondateurs, ces pilotes babiles à débusquer les fonds trompeurs, à déjoner les mille secrets de la Loire, qui relancaient leurs cotres dans l'embouchure lorsque s'annoncait un navire. Et puis, les derniers docks des bonnes années, quand les bommes d'iei rivaient, en cale sècbe, les coques des paquebots qui faisaient la nique à la marine anglaise.

Dès le milieu du seul siècle qu'ait connu Saiot-Nazaire, les plus grands des bateaux trouvérent iei abri, en aval de Nantes. Eo 1864, oo y lança, en graode pompe, l'Impératrice-Eugénie, le premier paquebot à roue d'une longue série. Comme la darse avait de l'encablure, les financiers de Naotes ou de Paris choisirent ce bassin pour lancer leurs lignes vers les Antilles, le Mexique et Cayeone. Le 14 juillet 1862, la Compagnie géoérale transatlantique avait inauguré son départ mensuel pour Vera-Cruz à bord du Louisiane. Et à côté de ce vaste cube à écluses, protégé par ses digues. l'Ecossais John Scott géné-

Toute leur bistoire, dense, sur- ralisa l'aveoture ouvrière de l'estuaire, en ouvrant les chaotiers

navals de Penhouet. lors, fumière, pour ces exploits! Pour ces camps de travail qui, bier, s'éclairaient au gaz ou à la bougie et que Yann Kersalé restituel Salut au pioceau lumiocux, an labeur des journaliers, au génie des ingénieurs qui dessioèrent un second bassio, plus loin dans la nuit, l'eotrée Sud, ouverte vers 1900, avec le succès des propulsions à vapeur. Le Versailles largua ici ses amarres sans voiles. Ses successeurs, aux cheminées dominant la ville champignon, occupèrent des déceooies durant la forme-écluse Joubert, où Saint-Nazaire inventa la travail à la ebaine, les coques préassemblées et leurs systèmes de levage, trois navires de suite assemblés sur un plan d'eau fermé. L'âge d'or. aujourd'hni magnifié de lueurs blanches. Poutrelles, cables, fonderies à claire-voie, chantiers sous

Tout s'éclaire : les ebantiers contemporains, soumis au trauma-

rude désagrégation sociale, même d'hier, les hélices rescapées, ou oubliées, plus volumineuses que les cloches de Notre-Dame, réplile, jusqu'en 1931, du Champlain. l'année suivante, plus tard du premier France, orgaeil de cette jeune cité, premier signe de son déclin aussi, en tout cas premier manvais signe, malgré la lignée qui couvrit encore Saint-Nazaire de gloire : l'Ile-de-France et le La Fayette, le Georges-Philippar, qui, assurant la liaison Marseille-Extrême-Orient, porta loin la preuve du savoirfaire local. Celui-ci brûla au large d'Aden, et Albert Londres était à bord.

L'écomusée propose an visiteur, dans ses salles d'exposition, logées dans un autre entrepôt du port, toutes les gravures, les photos, les maquettes de ces temps beureux, où cette vie de bassin agité livrait

si l'on vous bâtit encore ici les suivant, accueillant les décorameilleurs methaniers et-les-plus - teurs, l'Art déco naval et les bois beaux paquebots du monde, hants précieux des salles de bais des comme des cathédrales; et cenxd'hier, les hélices rescapées, ou mandie gagnait la bataille de la ligne cutre New-York et le Vieux Contineot, à 30 oœuds de moyeone, près de dix mille docks.

On oublia one, pour vivre, il fallait one vraie ville. Saint-Nazaire n'était qu'un dortoir, et comme le souligne Jean-Paul Molinari, «une ville de matrice industrielle» dans une France où « l'espace est catholique » (1). Alors, sous la pression de ces immigrés et de la crise des années 30, s'édifièrent ici le socialisme et le syndicalisme à la francaise. Les éclairages renvoient aussi, discrètement, par touches douloureuses, à cette histoire des damnés de la terre, à la marche de la faim de mars 1933 sur Nantes. Saint-Nazaire préparait 36 sur les ponts, à sec, des premières classes de ses paquebots, se donnait Aristide Briand pour avocat, et Francois Blancho pour premier maire socialo.

Yana Kersalé, par ses faisceaux, ses bornes lumineuses, les lucurs inquiétantes à la surface de l'eau, rend aussi bommage à ces luttes sociales. Vieux cafés des réunions syndicales, douches collectives, tout s'anime pendant cette étrange promenade des quais. Tous les songes, tous les fantômes. Le plus lourd d'entre tous, il faudrait dire le plus incontournable, tant sa masse a pesé snr l'image que Saint-Nazaire, des années durant, s'est faite d'elle-même : la base sous-marine. La base allemande, celle de ce que l'histoire, ici, a retenu sous le nom de «poché de Saint-Nazaire»...

40 000 mètres carrés de maudit béton armé sur le bassin, 300 mètres de long, juste à l'endroit où, auparavant, venaient accoster les transatlantiques, 18 mètres de hant pour l'unique bâtiment encore debont, après les bombardements alliés de 1942. 480 000 mètres cubes de mauvais souvenirs que l'on n'est jamais parvenn à faire saoter, la paix retrouvée. Tous les artificiers y réfléchirent. Impossible, en 1950. Les quatorze alvéoles protectrices des U-Boot, construites, fortifiées par les techoiciens de l'organisatioo Todt et les entreprises de la région nantaise, défient le temps. Muraille et usine à mort.

Les Allemands, peodant la guerre, furent très fiers de ce blockhaus de bassin et de l'échuse fortifiée qui lui fait face. Saint-Na-

tisme de la crise économique, à la chaque année au Havre son joyan. Conférence de défense côtière et rude désagrégation sociale, même Eux restaient à la tâche, ficelant le aérienne, L'Amiranté, à Londres, tenta tout, même ime opération de commando, mil echoua. Gardant sa base, an milien de ses bassins. Saint-Nazaire se reconstruisse unpeu plus dont; all carre, contrile les cités détroites. Meantrie, humiliée de cette éternité de béton pour «cigares d'acier». «Longtemps, la environnement, explique Daniel Sicard, directeur de l'écomusée, puis elle le banalisa, comme par tout le long du mur de l'Atlantique >

.....

The state of the

1 5 - 1 V 1 23 83 45

description of the second

Popular Contract (a)

Reserve to the same

Places of the area

1 - 100 - 1 - 1 - 10 met

SERVICE LINE

THE STREET OF THE STREET

### - 78" 2 33 V 120#

Marie Carlos

· 西山の山の ・ カファッチャ 第2

Figure to the content of the

Margarett gen 1 % 94

The state of the state of

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S

Winds of the Control of the Control

Statement of the last of the last of the last

ALAIN GERAUME

15 4 2 44

Contract to

A SECTION ....

SE SENSON

The said the first of the

35.00

SEA-2017

SERCE SE

The thirt was a second

# 48 mg

....

Et puis, comme ces docks, à perte de vue, racontaient décidémeot la mémoire de cette « ville sans ville », les hommes se ressaisirent, ils cherchèrent à utiliser ces alvéoles blindées. On y traita du phosphore; puis on se rendit à l'évidence : la base o'avait d'avenir que d'entretien do souvenir. De tourisme. Sous l'écluse fortifiée, on mit à quai un sous-marin, un yrai, d'époque, l'Espadon, qui se visite. L'écomusée organisa des expositions, on lanca un concours d'architecture pour inventer un antre avenir à tout ou partie de ce béton. Et Yann Kersalé l'éclaira. De bieu, dans les alvéoles. De gris et de rouge, autour, afin qu'à cet endroit du port nui badaud ne puisse se méprendre. La base, dans sa lumière, devient, à la nuit tombée, le miroir des souffrances d'une ville de circonstance,

« Allleurs, on visite bien des cités médiévales fortifiées, dit encore Serge Sicard, ou les œuvres de Vauban . Exact. Nul ne sait très bien encore ce que le temps laissera de la base de sous-marins. Les projets les plus fantaisistes circulent parmi les architectes que cette masse, au ras de l'eau, fascine. L'un d'eux proposa même de la transformer en boîte de nuit.

En attendant, à la tombée du jour, elle réapparaît, grossie, tenace, envoltante, sons les pro-jecteurs. Chaque année, les visiteurs de Saint-Nazaire sont plus nombreux. Cept mille, ces derniers mois, pour ce spectacle immobile des docks qui impose, même au promeneur distrait, une sorte de respect immédiat pour le décor, rude, de ces hommes-là.

> De notre envoye special Philippe Boggio

(1) Saint-Nazaire et la construction navale ouvrage litustré de photographics d'époque, 135 F. édité par l'éco-music-rue de Bao-de-Mindin, à Saint-Nazaire. Tél.: 40-72-35-33. L'éco-music est ouver-de 9 h 30 à 18 h 30, saul les landi et

28 Marchés financiers 29 Bourse de Paris

حكدا من الاصل

La polémique sur les chiffres du chômage et les orientations du gouvernement

#### Les grosses ficelles de M. Charasse

Quand M. Michel Charasse' prend la parole; tout le monde se tait. A commencer par les ministres dont il piétine largement les plates-bandes Mr Martine Aubry, quand it a'en prend aux faux chômeurs ; M. Louis Mermaz, quand ilaccuse certaines banques cagricoles » - suivez mon regard - de financer les :: voyages des manifestants paysans. Silencieux, ils ne peuvent que constater, horrifiés, les dégâts causés par le droit d'ingérence dans leurs dossiers que a'eccorde la ministre du : budget. A sux, ensure, patiemment, de recoller la vaisselle cassée. Il faut donc se faire à l'idee que, desormais, la communication :: gouvernementale comporte deux temos ou deux registres. L'officiel et l'officieux. Le verbe ampoulé et les propos de café

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

. . .

Car to the state of

95 9 8

11.15 E

The state of the s

- Towns in

Berk of American Berkholmen

\*\*\*

du commerce. Et aut faut-il croire? La ministre du travail dui veut sérieusement mettre de l'ordre dans les fichiers de l'ANPE? Le ministre de l'agriculture? Ou M. Charasse, qui e une fâcheuse tendance à se laisser entraîner par une inflation du verbe, inversement proportionnelle à la rigueur du . budget et à la maîtrise de la hausse des prex?

A l'audimat, ces effets de manches valent à leur auteur une reputation sans commune mesure avec le bien-fondé de ses interventions: Bretelles en avant, on est plus proche des bonnes grosses ficilles des démagogues de trataux, des flatteries que dévegsent des .... Mais n'est pas Coluche qui

Le résultat, c'est qu'il n'y a plus de débat possible. On peut contester les chiffres du chômage, mais pas faire en sone, comme Mc Charasse, qu'on puisse en dier jusqu'à la réalité, puisque sigon, selon un piètre argument, ce serait la révolution sociéles, le sujet est trop douloureux depuis trop d'années, pour des militars de gens. Et, si l'off votilait être honnête, il faudissi aussi parler de tous ceux les jeunes en stage, les plus ages en preretraite - que la stillistique officielle dissimule Quant au sort des agriculteurs, amenés au terme d'une terrible mutation à ne plus représenter que 7 % de la population active confrontés à l'adaptation au règles du grand marché, le mémbre sans doute d'autres attentions Que des administrateurs paysans du Crédit agricole aient parfols. payé les déplacements des manifestants de leurs jetons de présence n'est jamais qu'un epiphénomène. Voilà où conduit l'abus de politique spectacle : à une · · ·

n Remons an PS.—Les propos de M. Michel Charasse sur jes « faux chômeus» out créé chichaes remous au Parti socialiste chichaes cur RTL, vendredi 20 septembre, M. Pierre Moscowici secrétaire national du PS charge des études et proche de M. Lionel Tospio, a déclaré ne pas être sir la theme ligne» que le ministre délégué au budget, car ses qui impôrie ce sont les vais chômeus». M. Jean-Christophe Cambadélis, député de Paris et délégué autonal du PS aux droits sociaux, a amoncé dans un communqué qu'il avait démissionné de ce dernier poste. Il écrit notamment : « Il n'est pas orientelle qu'au moment de le golisementent lente, par une politique en direction des PMI-PME, de relancer l'industrie pour faire baisser le sombre de chômeurs en France, le ministre du budget toriparent l'inferiente. France, le ministre du budget torpille litteralement cette politique en faisant porter la responsabilité du chômage non pas sur l'inadaptation de la formation de l'imbistrie au besoin de la compétitivité écoaomique, mais en cointant du doint et en grannet inte pointant du doigt et en ouvrant une roozotiquo (Howmet). L'aotre polémique sur les vrais faux grande hypothèse, a évoqué

ALAIN LEBAUBE

#### M<sup>me</sup> Edith Cresson a présenté ses projets de réforme de l'apprentissage

Venue clôturer, jeudi 19 sep-tembre, la manifestation organiase par l'UlMM (Union dea industries métallurgiques et minières) à l'occasion du lancement de la campagne «Jeunesindustries, M- Edith Cresson a précisé son programme pour l'apprentissage et la formation en alternance. Le premier ministre a présenté, devant un perterre de chefs d'entreprise, l'essential du contenu d'une communication qui sera faite en conseil des ministres, le 25 septembre:

Relance des son arrivée à Matignon par M. Edith Cresson, le dossier de l'apprentissage et de la formation en alternance apparaît de plus en plus comme un élément de rapprochement entre l'UIMM (Union: des industries métallurgi-ques et minières) et le premier ministre. Dans son discours d'investiture, à l'Assemblée nationale, elle avait cité en exemple la campagne « Jennes-iodustrie » de la puissante fédération patronale.

Le 19 septembre, à l'occasion de la manifestation organisée à la Grande Arche, en présence de combreux mioistres et socieos ministres, pour son lancement offi-ciel, elle a dévoilé quelques unes des orientations qui feront l'objet d'nne communication en conseil des ministres la semaioe prochaine. Puis le premier ministre a exposé, dans le cadre du « pro-gramme Matignon » - qui comprend dejà les mesures en faveur des PME/PMI, — son agrand pro-jet à cinq ans », pour l'apprentis-sage et l'alternance.

S'appoyant sur le rapport de M. Xavier Greffe, nommé délégué national à la formation en alter-nance en juio dernier, Mª Cres-soo a annoncé plusieurs mesures immédiates. Désormais, une inforimmédiates. Désormais, une infor-mation sur les métiers sera offerte aux élèves, « des le collège», et un comité de perfectionnement, asso-ciant les enseignants et les milieux professionnels, sera mis en place dans les établissements, « avant décembre 1991 », afin de mieux cerner les besoins locanx en

Le brevet professionnel sera réaménagé et surtout, on procédere à un a récramen du CAP», a Pourquoi faudrati-il le définir nationalement?», s'est interrogée le premier ministre, apparemment soucieuse d'écorner le monopole centralisad'écorner le monopole centralisa-teur de l'éducation nationale, et qui soubaite que « 30 % du contenu» puisse être modulé loca-lement. Autre petite révolution, elle propose de modifier le contrôle des connaissances et de pouvoir obtenir les diplômes par la validation des acquis, «d'ici à la fin de l'antée».

Quant au programme pour les cinq ans à venir, à la fois plus ambitieux et plus imprécis, il res-semble à un catalogue d'intentions très claires. A terme, il s'agit bien d'une réforme qui remet en cause la place du système d'eoseignemeot traditioooel, et qui exige beaucoup des entreprises.

Appreotissage et formation en alternaoce devroot accueillir des «centaines de milliers de jeunes» dans l'industrie et l'artisanat Les dépenses de formation des deux formules seront vassimilées à un investissement immatériel». Il faudra géoéraliser « la mixité du temps passé en entreprise et en établissement de formation», et ce. ajoute Me Cresson, pour toutes les formations initiales, qu'elles scient techniques, professionnelles

on générales. Chacun anra la pussibilité de choisir entre la voie classique et celle de l'apprentissage, «jusqu'au plus haut », les diplomes et les qualifications étant délivrés « selon une grille commune» qui permet-tra de changer de filière et de transférer les acquis. Plus novateur encore, le savoir-faire acquis dans l'entreprise pourra être validé, an même titre que les savoirs académeme titre que les savoirs academiques. «Je ne vois pas pourquoi l'enseignant serait le seul à pouvoir porter un jugement », a ajouté le premier ministre.

Outre un réexamen du rôle des

CFA de l'éducation nationale, il est envisagé de généraliser le par-tenariat entre les entreprises et les établissements d'enseignement pro-fessionnel on technologique. Ces nouvelles relations devraient favo-riser des «négociations locales» et supposent que l'on accorde « plus d'autonomier aux établissements.
«Nous avons besoin d'une conceravous avons besoin a une concer-tation entre les différents acteurs», a conclu Mª Cresson qui a appelé «les entreprises, les régions et les syndicats» à se rassembler antour du projet de formation en alter-nance, qualifié « d'action d'intérêt

De tels propos, espérés par le parterre de chefs d'entreprise réu-ois par l'UIMM, ne pouvaient que satisfaire le public. Au cours de la journée et des débats, ootamment avec M. Marc Blondel, secrétaire général de FO, et M. Paul Mar-chelli, président de la CFE-CGC, ils avaient parfois eu l'impression de s'éloigner du sujet.

Alors que le groupe enregistre une chute de ses résulfats semestriels

#### M. Gandois annonce qu'une modification du capital de Pechiney international est à l'étude

La finance est une perpétuelle source d'étonnements. Il y a un peu plus de deux ans, Pechiney décidait d'introdnire eo Bourse 25 % do capital d'uoc oouvelle structure, Pechioey international, pour drainer, les fonds nécessaires

Estimant ses besoins en argent frais à 4 milliards de francs, le groupe dirigé par M. Jean Gandois avait doté d'entrée cette entré de ses participations dans trois usines d'électrolyse (Canada, Etats-Unis, Australie) pour renforcer le poids financier de l'emballage (American National Can - ANC - et Cebal) et des composants aéronautiques (Howmet). Deux ans et demi plus tard, le groupe envisage officielle-ment da rapatrier ces activités aluminium dans le giroo de la maison-mère, toujours pour les mêmes raisons : financer son développement

L'endettement global du groupe atteindra 28 milliards de francs à la fin de cette année. Pour défen-dre sa position de ouméro un mondial, le groupe estime à 3 mil-liards de francs les iovestissements à réaliser dans les lovesussements à réaliser dans l'emballage (dont 1,5 milliard dans la boîte boisson, qui croît an rythme exponentiel de 20 % par an)... hors acquisitions. 20 % par an)... hors acquisations. Conséquence: Pechiney a l'intention de proposer «dans les prochains mois» à ses actionnaires un certain nombre de solutions a pour que le développement de Pechiney internationol se poursuive, en n'étam gêné ni par l'endettement ni par le manque de marge brute d'autofinancement lorsque l'alumitum touche son point le plus a aurojnancement torsque t aumi-nium touche son point le plus base, a expliqué, jeudi 19 septem-bre, M. Jean Gandois lors de sa conférence de presse sur les résul-tats semestriels.

Parmi les options les plus sérieusement étudiées, a confirmé le patron de Pechiney, figure donc la mise sur le marché de titres Pechiney international après augmentation du capital et cession des activités alumiorum à la maine le resulte de la maine de la resulte de la capital et cession des activités alumiorum à la maine de la resulte de la capital son-mère. Le groupe disposerait ainsi de deux «vecteus financiers distincts». Le premier, Pechiney, fortement axé sur le métal blanc; le second, Pechiney ioternational, n'incluant que l'emballage (Ameri-can National Can - ANC - et Cebal) et les composants pour l'aé-

M. Gandois, consiste bien entendu à ouvrir directement le capital de Pechiney, la maison-mère, entière-ment contrôlé par l'Etat. Une telle opération a été rendue possible par les sérieux amendements apportes recumment à la règle du ni-oi, M. Mitterrand ayant luiont été médiocres. même donné soo feu vert à la ces-sion partielle d'actifs d'entreprises

publiques, lors de sa conférence de presse du 11 septembre. Le tempo politique jouerait done en faveur de Pechiney. L'op-portunité écocomique est moins évidente, ceci pour les raisons déjà évoquées. « 90 % des électrolyses dans le monde travaillent actuellement à perte», souligne-t-on chez Pechiney. Dans un tel cootexte, il est ardu d'attirer des investissemenrs extérieurs, aux meilleures

Etant donné les complications comptables et fiscales de l'opération (la cession de l'aluminium de Pechiney international à Pechiney risque de faire apparaître des plus-

values « inopportunes » à certaios niveaox du groupe), le dossier devrait trainer plusieurs semaines. voire plusieurs mois. Le temps nécessaire pour peaufiner les per-formanees du groupe dont les résultats du premier semestre 1991

Sur les six premiers mois de l'année 1991, il affiche une baisse de 60 % du résultat oet, à 480 millions de francs, pour la maison-mère et de 40 %, à 257 millions de fraoes, pour Pechiney international. La faute en incombe à l'emballage (40 % du chiffre d'affaires total du groupe et 44 % de sa marge opérationnelle) qui pour des raisons saisonnières (moindre consommation de boîtes de boissoo aux Etats-Unis) et pour cause de guerre du Golfe (pause marquée de la consommation de cosmétiques sur les principaux marchés), o'a pu, selon Pechiney.

jouer son rôle d'amortisseur.

En s'alliant à l'actionnaire sud-africain

#### L'UAP affirme son contrôle sur l'assureur britannique Sun Life

L'Union des easurances de Paris (UAP), numero un français de l'assurance, et Transatlantic Holdings, filiale du groupe sud-africain Liberty Life, lea deux principaux actionnaîres, â parts égales (27,7 %), de le compagnie britannique d'assurance-vie Sun Life, deveient signer, le 20 aeptembre à Londres, un eccord leur permettant d'en prendre le contrôle conjoint et de lancer une offre de maintien de cours pour le capital restant. Dans la foulès, l'UAP prendra 15 % de Transatlantic Holdings. renforçant ainsi sa coopération avec son partenaire sud-africain et, indirectement, sa position dans Sun Life. L'opération globale, financée sur aes propres capitaux, devrait coûter à l'UAP de l'ordre de 2 militerds de

En trois ans, les deux principaux actionnaires de l'assurenr-vie briactionnaires de l'assurear-vie bri-taooique Sun Life, l'Union des assurances de Paris (UAP) et la société Transatlanue, bras anglais de Liberty Life, une société d'assu-rances sud-africaine dirigée par M. Donald Gordon, seront passés de la guerre ouverte à la franche coopération. A l'autopan 1988, le franche entre par effraction de le français entre par effraction dans la compagnie britannique, en ache-tant sur le marché 18 % du capital. Il est, à l'époque, appelé à la rescousse par soo president, M. Peter Grant, à la recherche d'un allié face à un actionnaire juge eocombrant : Traosatlanlie Holdings, détenteur de 25 % du capital, n'est pas agréé par la direction et o'est pas représenté au consett.

M. Gordon riposte en augmentaot sa participatioo jusqu'à 29,8 %, à la limite du scuil de déclenchement automatique (29.9 %) d'uoe offre publique d'aebat (OPA) en Graode-Bre-tagne. L'UAP poursuit les hostili-tés en rachetant, elle aussi, des titres Sun Life. Après un an de conflit, les deux actionnaires finis-sent par signer une paix armée geant à ne pas décleneber la guerre. Leurs participations dans un Life soot mises à égalité (27.7 %).

Depuis, les relations n'ont fait que s'améliorer, et l'abandon par l'Afrique du Sud de sa politique de discrimination raciale aidant, les adversaires d'bier sont devenus des partenaires amis. L'occasion d'afficher cette amirié a été four-nie à l'été 1991, lorsqu'un troisième actionnaire de Sun Life, la compagoie Suo Allianee, à la recberche de expitaux frais, a offert au président de Sun Life son paquet d'actions (4,5 % du capi-

M. Grant s'est alors toumé vers PUAP. Le président de la compa-gnie française. M. Jean Peyrele-vade, et son homologue sud-afri-cain, M. Gordon, ont discuté tout l'été pour parvenir à un accord. Aucun des deux n'avait en effet intérêt à racheter seul le paquet de CAROLINE MONNOT Sun Alliance sous peine d'être obligé de déclencher une OPA. Les

deux partenaires décident donc - et e'est l'objet de l'accord qui devait être signé le 20 septembre à Londres - de meltre dans une société commune, Rockleigh Cor-poration, détenue à 50-50 par l'UAP et Transatlantie, leurs participations respectives et le paquet de 4,5 % d'actions acbetées en commun à Sun Alliance au prix du marché (11,60 livres par action soit 116 francs) pour uo montant de 350 millions de francs.

#### Des feux verts nécessaires

Ouand tous les feux verts nécessaires seroot obtenus, de Bruxelles. Londres et Paris, les deux alliés, propriétaires de 59,9 % de Sun Life (juste en dessous de la limite de 60 % qui aboutit automatiquement en Grande-Bretagna, au déclenchement d'une OPA en cas offre d'achat avec maintien de cours pour les 40 % restants du capital. Ce qui pourrait, si tous les titres venaient à la vente - ce qui paraît peu probable au prix du marché, - leur coûter 3,2 milliards de francs. Les deux alliés confirmeront la direction actuelle de Sun Life et disposeront chacun de trois admioistrateurs au conseil. Ils s'engagent à ne pas modifier leurs positions pour quatre ans et béné-ficient ultérieurement de droits de préemptioo sur leurs titres respec-

L'accord sigoé prévoit un deuxième volet, dépendent de la réussite du premier. M. Gordon était à la recherche d'un associé pour sa société Transatlaotie qui, bors sa partieipation dans Sun Life, détient un groupe immobilier qui développe des centres commerciaux, notamment autour de Londres. L'UAP se dispose à devenir cet associé à bauteur de 15 % pour 1,4 milliard de fraoes, ayant ainsi un œil sur les projets reclement son emprise sor Suo

M. Peyrelevade, qui avait externe étaient terminées et que PUAP entrait desormais dans une période de « digestioo », coocrétise par son accord en Gande-Bretagne la deuxième opération de «rectificatioo de frontières», après celle iotervenue eo mars dernier (le Monde du 30 mars) avec le groupe Bruxelles-Lambert, dans la Royale Belge, deuxième assureur de Belgique. La troisième opération, tou-jours en négociations qui piètinent, sera celle avec le groupe Suez sur la compagnie Victoire.

CLAIRE BLANDIN

#### M. Strauss-Kahn, ministre de l'industrie, à Johannesburg

#### Pas de levée immédiate de l'embargo français sur le charbon d'Afrique du Sud

M. Dominique Stranss-Kabn, ministre français de l'industrie et du commerce extérieur, a affirmé jeudi 19 septembre en arrivant à Johannesburg que la France lèverait ses dernières sanctions économiques contre l'Afrique du Sud lorsque le pays entrera dans la «phase finale du processus de démocratisation».

Arrivé jeudi en Afrique du Sud pour la première visite officielle d'un ministre français dans ce pays depuis 1975, M. Domioique Strauss-Kahn a déclaré: «Lo France o été l'un des pays les plus critiques contre l'apartheid. Maintenant nous voulons être un des plus fermes soutiens au processus de démocratisation. » Il a toutefois pré-cisé que l'embargo, décidé par la France en 1985 sur les importations de charbon sud-africain ne sauterai qu'avec le « demier verrou » du processus de démocratisation.

«L'ANC o encore besoin qu'on exerce cette pression. Lorsque la conférence multipartite [destinée à jeter les beses d'une nouvelle Constitution] seru effectivement mise en place, il conviendra de lever cet embargo», a-t-il déciaré. Ce prin-cipe posé, le ministre a plaidé tout au long de la journée pour un ren-forcement des lieus économiques forcement des liens économiques entre la France et l'Afrique du Sud. Selon lui, les entreprises françaises doivent investir en Afrique du Sud, qui réalise è elle seule le tiers du produit national brut du continent africain. - (AFP.)

#### AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

#### **RÉSULTATS CONSOLIDÉS** 1" semestre 1991

| en millions de £                             | 30/06/91           | 30/06/90           | Evolution          |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Chiffre d'affaires                           | 1 675              | 1 526              | +10%               |
| Resultat courant avant impôts                | 350.               | 322                | +9%                |
| Résultar courant après impòrs                | . 246              | 220                | +12%               |
| Bénéfice ner                                 | 227                | 201                | +13%               |
| Bénéfice net par action                      | 24,7               | 21,9               | +13%               |
| 'Y inclusifes properties acquisitave effectu | es au l'acmente l' | 791 dans le vecter | ar des spirituares |

Y inclusives principales acquisitate effectives En pence et estrictement difue.

Le Conseil d'Administration a propose a l'Assemblée Générale rionnaires inscrite dans les registres de la société le 10 octobre 1991. Par atlleurs, il ancienne.

décidé la distribution d'un divi- Extraordinaire du 17 octobre dende inrérimaire net de prochain une augmentation de 6,1 pence par action ordinaire, capital par incorporation de re-payable le 4 novembre aux Ac-serves donnant lieu à l'attribu-

déclaré :

...La récession dans les pays anrable et plus profonde que prevu... Néanmoins, notre stratégie de base reste valable et ne sera pas modifice face à cette situation économique défavorable à court terme. Nous pensons tonjours etre en mesure de réaliser une croissance acceptable de nos bênéfices cette année.

Commentant les résultats, le Président Anthony Tennant a

Les acquisitions effectuées par le Groupe et la cession d'Hédiard

sont conformes à notre politique

de concentration de nos moyens

sur nos acrivies principales : les

SDITITUEUX EI la biere....

was to the second Section 1888 bureaux

VOTRE SIÈGE SOCIAL

DOMICILIATIONS

propriétés

RECHERCHONS

Pour notre clientèle opéenne, propriétés domeines, châteeux. Experiens gratuites, discrétion assurée.

Demander personnellemen SMILE GARCIN. T4L: [16] 90-92-01-58. FAX (16] 90-92-39-57. TELEX 432 482 F.

Locations

LUXEMBOURG A St. Placude. Pierre de t. ir étage, esc.. balc., cft. gd liv., s. à m., 4 cbres, cuis.. 2 bane, 180 m², service. 28, rue d'Assas. Samedi-dimanche, 18 h à 17 h.

8º arrdt Perle 8\* rue La Boétle Studio 28 m² dens Imm. clair. I pièce. a. d. b., wc, chauff, individual d'ectrique 2\* stage, escenseur. dejico.e. gardien, charges pou élevées, bon étal. Pris. 900 000 F. Tél. \* 46-63-49-13 tous les pours

(16) 78-01-74-15 Lyen eprès 20 haures. 9• arrdt

PRÈS TRUDAINE 3/4 pièces rénové 68 m². 1 480 000 F. Samedi de 14 h à 18 h 37 bis, rue Rodier.

14° arrdt

MONTPARNASSE 2 pose 35 at 45 m² Refail noul, imm. 1900, Semedi de 14 à 18 heures 42, rue Raymond-Losserand

Hauts-de-Seine PRIX INTÉRESSANT
NEURLY
Mª Sabions, église Si-Pierre
Pierre de raille, tout confort
4º ét, sur rue et jardin.
Posa, parking, Living double
a, à manger, 2 chambres
cus., bains, 100 m².
21, rue d'Orléans
Sames, gmanche 15 h à 18 h.

92

locations non meublées demandes

Paris Journaliste le Monde, recherche 3 petces, Paris, 5°, 6°, 7°, 14°, 15°, 6 000 F mesi, Tél, H. &.: 40-85-27-88.

## non meublees

offres

Région parisienne A LOUER. MEAUX 77 quartier du Vieux Marché. 300 m de la gare. GRENIER AMÉNAGE

nutres apparentes (bonne resistion), F1 neuf, 38 m<sup>3</sup>. IDe préférence fonctionnexe. TÉL. 64-34-22-17

maisons individuelles

**NOGENT BOIS** MAISON OE CHARME 180 m², refart neuf. Terrasse, jardin, garage. A saisir. 3 450 000 F. Samedi 14 h & 18 h. 74, bd Gambetts.

DE VOS FETES

Arbres de Noël, gelze, cocktads, enniversaires, mariagos, sovées... lainos confiance eux a ARTISTES en léte s Tél.; (1) 46-82-02-27.

VENDS PIANO DROIT

Piano

#### L'AGENDA

Bijoux

**BIJOUX BRILLANTS** Le plus larmidable chais e que des affaires exception-nelles » écrit le guide « Paris pas che» », ta biquix er, tres plerres précieuses, affances, beques, argantarie. ACHAT-ECHANGE BLIDUX

PERRONO OPERA Angle bd des Italiens 4, ch. d'Antin, megasin à l'Étoile, 37, sv. Victor Hugo autre gd choix. Festivités

a Formules
pour apprendre
à communiquer
an Russe, Angleis,
Allem. Esp. Italien
Professeurs qualifiés et de
langus maternelle pacces
groupes de niveau. Travail
intensif sur compréhension
et expression orales.
Formulo mensuelle; **POUR LA REUSSITE** 

# immobilier

information PART. VEND DROIT AU BAB.
Tous comm. : 380 000 F.
AIX-EN-PROVENCE
(haut de ville): 60 m²:
Loyer : 2 500 F/mols.
Tél. : (16) 90-42-48-09 ;
(16) 90-42-48-09 ;
(16) 90-42-48-47
(le soir après 20 heurss).

pavillons Vds à Mariy-le-Roi, de rés. ceime, pav. mitoyen, séj. cuis., 3 ch. s.d.b., wc, gar, cave, jard. 1 800 000 F. T.: 47-41-81-09, semaine.

immeubles VENTES IMMEUBLES
PARIS-16<sup>a</sup>
A vendra en totalitá imm. nl.
8 appta meublés + 2 locata
commerc. 45-54-85-47.

HEBREU עברית

Initiation sérieuse, Profis invers. 1= cours : 24-10-91 INSTITUT MEGUILA T4. : [1] 42-62-25-81

Appels

**JAPONAIS** 

ALPHA IV assoc Alphastrisation Travalleurs immigrés, ch. eniteurs bénévoles, exp

#### **ASSOCIATIONS**

Sessions et stages ABC DES LANGUES
Cours de langues sur mesuri
pour particulers et sociétés.
Cours privés, petits groupes
(4 meximum), téléphons.
Méthods eudlovleusille.
Séance d'essai gratuite. R.-V.
pu 42-26-05-90.

Mardi 24 septembre 1091 Ross-Croix-d'Or valnore le mort Aquorius, 54, rue Seints-Croix-de-la-Bretonnens Pans 4-20 h 30, Entrée libre et grettite.

THÉATRE
OE L'OPPRIME
BOAL FORMATION
91-92 A PARIS
Stages Théâtre & Thérope
du 28 oct. su 2 nov. 1991
ot du 13 au 18 jenvier 1992
Théâtre en action sociale
du 27 janv. su 1- fw. 1992
Initiation du 22 au 26-02
et du 11 au 15 juiller 1992.
Plusieurs ateliers seront
prévus, Renseignaz-vous :
CTO. 2, rus E.-Sue Pana 18
Tél. : 42-23-19-19.

menticurs canevoles, acu non, pour donner ceurs
1 soir/asmaine (18 h 3021 h) quert. Baebbe,
Réunion erganission/rantrée
Samedi 21 sept., 15 h
61 bis, nue de la Roquete (24 t.)
Paris 11- ou 48.:
soir 47-00-56-38/43-54-86-61. et aspréssion orales. Formulo mensuelle : tous les jours de 8 h-9 h 30 (angleis seulemend) 4 semaines (30 h): 1 800 F. Formulo trimestrielle : 3 h/sem, mer, 14 h-17 h ou sam, 10 h-13 h : 2 250 F. Formulo annuelle : 2 h/sem, 18 h-21 h : 4 550 F. ACCORO, 72, RLE RAMBUTEAU 75001 PARS let les haises.

· AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

COURS D'ARABE

Cours

# ÉCONOMIE

Le projet de budget de 1992 et les réactions politiques

#### Le ministère de l'équipement prévoit une croissance des crédits de 0,9 % la météorologie, 1,2 milliard; la

l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, a présenté le 19 septembre le projet de budget des départements ministériels placés sous sa responsabilité. Face aux critiques exprimées sur la trop grande taille de son ministère, le ministre entendait démontrer sa cohérence et son efficacité.

Le projet de budget 1992 atteindra 1321 milliards de francs de crédits de paiement, ce qui représente une croissance de 0,9 % par rapport au budget « réel » de 1991, c'est-à-dire au budget amputé, au-mois de mars, de 3,2 milliards de francs de crédits de paiement. L'urbanisme, le logement et les services communs dépenseront 54.5 milliards; les transports terrestres, 44,5 milliards; les routes, 8 milliards; la sécurité routière, 769,5 millions; le nouveau budget ennexe de l'evietion civile, 6,4 milliards; l'espace, 7,8 milliards;

Une précision de M. Bérégovoy

#### Pas de privatisation de l'audiovisuel

A la suite de son intervention jeudi 19 septembre sur France-later, le ministre de l'économie et des finances, M. Pierre Bérégovoy, a publié un communiqué ce même jour indiquant que ses propos e ne visaient en oucune manière l'ouver-ture de l'audiovisuel public aux copitnux privés » (ie Monde du

Le mioistre confirme en revanche qu'il n'exclut pas que «le produit de certaines cessions d'actifs du secteur public puisse être utilisé par l'Etat pour doter en copital d'autres entreprises publi-

mettent d'estimer à au moins 8%

donnelle sur l'ensemble de l'an-

née. L'activité boi-

tes boisson (45% des

tionnelle légèrement supérieure

percussions de la baisse du trafic

aérien et des difficultés des com-

pagnies aériennes sur le marché des pièces de rechange.

La forte baisse de la marge opéra-

cionnelle de l'activité Aluminium

est la conséquence de l'évolution

préoccupante des cours mondiaux

du métal depuis le dernier trimes-tre 1990. Cette évolution s'est

aggravée à partir du mois de mars 1991, moins à la suite d'une ré-

«L'économie française est en panne» M. Alain Juppé, secrétaire général lu RPR, ancien ministre du budget du gouvernement Chirac pendant la

M. Juppé:

du gouvernement Chirac pendant la periode de cohabitation, a déclaré à propos du projet de budget pour 1992 : «L'économie française est en panne. Les recettes fiscales stagnent, les déficits se creusent, la dette s'emballe. Il est trop facile d'accuser la conjoncture internationale car c'est la politique économique du gouvernement qui est responsable de cette situation. L'argent que nous avons laissé dans les casses en 1988 a été gaspillé délibérément. La dépense

laisse dans les caisses en 1988 à été gaspillé délibérément. La dépense publique, en effet, a augmenté deux fois plus que l'inflation et trois fois plus qu'auparavant. On peut s'attendre que le déficit de 1991, qui ne devait attendre que 80 milliards, folera les 100 milliards.

M. Juppé se demande ensuite ce

que l'on aurait du feire. Et il

répond : « li convencie d'un

424,8 millons de francs. M. Quilès a déclaré que ce bud-get lui semblait ndapté pour atteindre les objectifs qu'il s'est assignés. Il a souligné que le pian gouvernemental de sontien an logement créerait entre quarente mille et quarante-cinq mille emploie dans les dix-bnit prochains mois (le Monde du 20 septembre).

mer, 6,7 milliards; le tourisme,

M. Jean-Michel Baylet, ministre délégué au tourisme, a fait état d'une enveloppe de 190 millions de francs qui permettra, avec le concours de partenaires privés, de dépenser le double pour la promotion de la France à l'étranger. M. Marcel Deberge, secrétaire d'Etat an logement, a confirme que le plan logement poursuivait des buts sociaux (« Développer l'of-fre de logement ») et économiques (« Soutenir l'emploi »).

#### Attendre les « bleus »

M. Georges Sarre, secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, a annoncé un crédit de 10 millions de francs destiné à développer des technologies informatiques de navigation et de régulation routières. Enfin. M. Jean-Yves Le Drian, secrétaire d'Etat à la mer, a confirmé que le budget 1992 poursuivrait la modernisation de la marine marchande, de la pêche et des ports où e'les choses ne peuvent rester en l'état», notamment dans le domaine de la manutention

Il faudra attendre d'avoir les « bleus » budgétaires pour com-prendre les vrais modifications intervenues, car la présentation ministérielle insistait seulement sur les augmentations, an demeurant mioimes, laissant dans l'ombre des amputations, bien réelles. Il o'est que d'entendre l'Union routière de France, qui regroupe les professicocels de l'antomobile, du pétrole, des travaux publics et des transports routiers, es'insurger > contre la réduction d'un quart du budget des routes.

#### **TRANSPORTS**

Pour assurer son redressement

#### Sabena met en concurrence Air France et British Airways

M. Pierre Godfroid, président de la compagnie aérienne belge Sabena, continue à faire monter les enchères avant de choisir le partenaire étran-ger susceptible d'apporter l'nide financière déterminante pour sauver son entreprise. Quitte à éattuer les fondres des nationalistes flamands, il e fait savoir que c'était, désormais, Air France - et non plus British Airweys - qui pourrait apporter 4 milliarde de fraocs belges (660 millions de francs français), auxquels a'ajouteraient 2 milliards (330 millions) en provenance d'un partenaire belge, qui pourrait être le groupe Bruxelles-Lambert.

On a cru longtemps que l'offre de partenarist française permettrait à Sabena de demander plus à British Airways, intèressée seulement par les possibilités de l'aéroport de Bruxelles. Il semble qu'Air France se soit piquée an jeu d'une négociation menée officiellement « sur in base d'accords commerciaux».

Il n'est pas encore aisé de com-Il n'est pas encore aise de com-prendre quel intérêt la compagnie française, qui n'est pas en très bonne santé, trouve à un transporteur lui-même sérieusement malade (1,2 mil-liard de francs de perte en 1990), sauf à croire qu'il s'agit pour elle d'empêcher un concurrent de s'en approprier la direction.

directeur et le chef du personnel de relève e des convergences fortes l'établissement retenus par les gré-entre les organisations syndicales vistes depuis deux jours. Les salanées sur les problèmes de l'emploi s'opposent à un plan de supression mais regrette que M. Marc Blonde 151 des 800 emplois de l'usine del, secrétaire général de FO; (le Monde du 20 septembre).

répond: ell convenant à unitée les recettes que nous avions laissées pour désendetier l'Etat et pour pour-suivre in mise en place de la réforme de la fiscalité que le gouvernement de Jacques Chirac avait vernement de Jacques Chirac avait commencée. Le gouvernement nctuel, de plus, sabre dans des dépenses prioritaires qui concernent la défense, l'emploi et l'agriculture. Les allégements fiscaux accordés aux PME sont de la poudre aux yeux. Si chaque mesure va dans le bon sens, au total elles ne constituent qu'une opération blanche puisqu'on reprend d'une main ce qu'an donne de l'autre. » M. Jappé a affirmé notamment que erien ne serait changé pour les PME qui ne distribuent pas de bénéfices, pour celles qui ne réalisent pas de bénéfices et également pour les entreprises individuelles ou en nom personnel ».

Pour lui, globalement, le montant des allégements fiscaux s'élèvera à 10,7 milliards, qui seront presque totalement compeosés par uoe hausse des impôts de 10,4 miliards. Il note, à propos de la comparaison avec les pays étrangers, que les pré-lèvements obligatoures sont en Alle-

magne de 38 % contre plus de 44 % en France, et que, même si chez nos voisins ils ont augmenté, la marge demètre encore très grande. L'ancien ministre, député RPR de Paris, conchit: «Depuis 1988, la politique budgétaire va à contresens: on a trop dépensé quand l'économie marchail bien et on n'a plus de marge de manacurre lorsque l'économies de manacure l'économies de l'écon

Al. F. mie marche mal. »

M. Ladislas Ponistowski (PR):
« sacrifiés ». — M. Ladislas Ponistowski, porte-parole du Parti républicain, a affirmé, jeudi 19 septembre, que le projet de budget pour 1992 est «un budget de sacrifiés, sans réelles priorités et incapable de définir une stratégie en matière d'amuloi » « Pons une matière d'emploi » « Dans une conjoncture difficile, le gouverne-ment reste passif devant la dégra-dation de la situation de l'emploi », a-t-il ajouté.

□ M. Millon (UDF) : « résignatles». – M. Charles Millon, président du groupe UDF de l'Assemblée netionale, e décinré, jeudi 19 septembre, que le projet de budget pour 1992 correspond à un « budget de résignation, de passivité et d'assistanat ». Selon lui, « il pré-pare mai la France à l'entrée dans le marché unique, avec l'aggrava-tion du déficit budgétaire et l'aug-mentation considérable de la dette publique ».

D. M. Planchen (PS) : « rigoareux». - M. Jean-Paul Planchou, député eocinliete de Seine-et-Marne, juge que le projet de budget est «rigonreux» sane pour autant qu'il soit possible, à son avis, de le qualifier de «budget de rigueur». Il parie de «budget d'acrigaturs. Il parie de antager a no-compagnement » et estime que cer-tains besoins — logement social, grands équipements, dotations par-ticulières à l'agriculture — a ne sont pas suffisamment bien satisfaits. U Ligue communiste révolutionnaire (trotskiste). - e La majorité des salariés, tous ceux et celles qui

sont exclus du travail, n'ont qu'à se serrer la ceinture. Ce gouvernement allie à la faillite et au renoncement à toute ambition de changement le cynisme le plus complet (...) Il est temps de ruer dans les brancards,»

□ Libération des dirigenate de □ La CFDT d'accord pour une l'usine GEC-Alethom du Bourget démarche intersyndicale - La retenns par les grévistes. - En grève CFDT «est prête à participer àdepuis le 18 septembre, à l'appel de une délégation commune avec la l'intersyndicale CGT-CFDT-FO, une CFE-CGC, la CFTC, la PEN et partie des salariés de l'usine GEC. FO auprès du premier ministre s'Alsthom du Bourget (Seine-Saints sur les problèmes de l'emploi et Denis) ont décidé, vendredi matin « prend avec ses partenaires les contacts nécessaires à la réalisation. Denis) ont décide, vendreut mum « prena avec ses partenaires ses 20 septembre, de poursuivre l'occupatio o des locaux de cette initiative», a déclaré, le Quelques heures angaravant, les 19 septembre, son secrétaire généraires de police avaient libéré le ral, M. Jean Kaspar. Celui-ei

#### PECHINEY RESULTATS: CONSOLIDES AU 30 JUIN 1991...

consolidés semestriels sont résumées été fortement pénalisée par la baisse du

| enMf                                                                            | 1931<br>1 <del>2 (2014)</del> (3 | 1923<br>1923 | Vuriotio |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------|
| Chiffre d'affaires                                                              | 36 529                           | 40 212       | .49      |
| Marge operationnelle                                                            | 2613                             | 3 488        | -25      |
| dout Embaltage                                                                  | 1 138                            | 1 116        |          |
| Alternations                                                                    | 753                              | 1 273        | ı        |
| Composants extendeds                                                            | 451                              | 500          | l        |
| Activités balutarielles connecues                                               | 217                              | 355          | l        |
| Commerce International                                                          | 117                              | 313          | ì        |
| Holdings                                                                        | 1631                             | (69)         |          |
| Frain Contactors such                                                           | 1474                             | 1 347        |          |
| Résultat net Ipart du Grouper  - avent amerianement des<br>écuris d'acquisition | 582                              | 1 347-       | . 57%    |
| språs smorthsement des     écurts d'acquisition                                 | -250                             | 1 219*       | -625     |
| Cours de change rangen   USD                                                    | 5,54 FY                          | 5,44 FY      | . 3%     |

Les réalisations du premier semestre 1991, comparées à celles des six premiers mois de 1990, traduisent une forte baisse de la contribution des activités du Groupe les plus sensibles à la situation économique mondiale, en particulier de celles dont les résultats dépendent étroitement du niveau des cours des métaux (aluminium, métal, électrométallurgie, négoce). Ils mettent cependant en valeur l'importance de la contribution du secteur Emballage (40% du chiffre d'affaires total et 44% de la marge opérationnelle) et l'impact déterminant pour le Groupe du rééquilibrage qu'a permis d'opérer l'acquisition d'American National Can.

L'analyse par pôle d'activité fait apparaître les évolutions suivantes : - La progression limitée des ventes et des résultats du secteur Emballages explique par une répartition de l'activité entre le premier et le second semestre qui, cette année, sera sensiblement différente de celle du précédent exercice. Ce secteur devrait enregistrer en 1991 une progression de sa marge opérationnelle d'au moins 8% (à cours de change constant), progression à laquelle toutes les activités contribueront, à l'exception du boîtage alimentaire Amérique

du Nord. Le secteur Aluminium enregistre gloement, d'un semestre à l'autre, une baisse de 41% de sa marge opération-

RECENATION FRANCE : 18815 CLIFF

Les principales données des comptes nelle. L'acovité Aluminium métal a dollar au cours des deux premiers mois

de l'année, puis par celle des cours du métal durant le second trimestre; à l'inverse, les résultats de l'activité transformation ont progressé.

- Au sein du pôle Composants
Industriels, l'activité Elé-

ments de Turbomoteurs réalise un résultat légèrement supérieur à celui du premier semestre 1990, mais en retrait par rapport à celui du second. cette tendance devant se poursuivre sur les prochains mois en raison de la situation ac-

tuelle du trafic aérien.

• Parmi les Activités industrielles connexes, seule l'activité Combustible nu-cléaire est en progrès ; l'électrométal-lurgie subit les effets d'une conjoncture moins favorable sur la plupart de ses marchés, en particulier, sur celui de la sidérurgie.

Quant au Commerce International (négoce et distribution), sa marge opérationnelle est en retrait de 63% par rapport au résultat, il est vrai très favorable, du premier semestre 1990.

Pour le second semestre, les perspectives sont bonnes dans l'Emballage, comme indiqué ci-dessus, mais ne montrent pas de réels signes d'amélioration dans les activités les plus pénalisées par la conjoneture économique mondiale. Globalement, l'exercice 1991 devrait se solder par une baisse de 20 à 25% de la marge opérationnelle et une réduc-tion du résultat net (part Pechiney) su-périeure à 50% par rapport aux références 1990 (respectivement 6688 millions

de francs et 2225 millions). Dans ce contexte difficile, le Groupe a décidé de poursuivre le développement prioritaire de son secteur Emballage tout en consolidant la compétitivité de ses autres activités industrielles afin, le moment vonu, de bénéficier pleinement de la reprisc économique.

#### PECHINEY INTERNATIONAL RESULTATS CONSOLIDES AU 30 JUIN 1991

Les principales données des comp-réalisation à fin août et les prévisions pour les prochains mois pertes consolidés semestriels sont présentées ci-après en dollars (monnaie de compte d'une part prépon-dérante des activités de Pechiney (2 cours de change constant) la progression de la marge opéra-International) et en francs.

| Childre d'allabo                                                                                           | 4 966  | 3925      | 22 637  | Z 24       | ventes da secte                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Marga optrationesis                                                                                        | 281    | 310       | 1 572   | T 758      | devrait conna                                                               |
| dors Emballage                                                                                             | 202    | 196       | 1138    | 1 316      | une croissance p                                                            |
| Compounds afromstiques                                                                                     | 70     | 66        | 385     | 572        |                                                                             |
| Alemanius                                                                                                  | 5      | 30        | 26      | 171        | élevée, tandis qu                                                           |
| Copyrights Internal formal                                                                                 | 5      | 10        | 28      | 102        | contribution du l                                                           |
| Autres                                                                                                     | (1)    | -         | L (5)   | (4)        | tage aliments                                                               |
| Finis Remoders nets                                                                                        | 161    | 158       | EN)     | 254        |                                                                             |
| Résultat set - avant emertiesement des écuris d'acquisition - après emertissement des écuris d'acquisition | 67     | 93.<br>71 | 385     | 537<br>492 | Amérique du N<br>sera en retrait ser<br>ble par rapport<br>précédent exerci |
| Cours de change mayes 1 USD                                                                                | -      |           | 5.54 FT | 5,63 FY    | Le secteur Com                                                              |
| e chiffre d'affaires co                                                                                    | nsolid | é pro-    | ane.    | s réali    | sants Aéronai                                                               |

Le chiffre d'affaires consolidé progresse très légérement en dollars (+3.5%) et en francs (+1.3%). Le àcelle du premier semestre 1990, secteur Emballage représente 68% mais en retrait par rapport à celle du total, les Composants Afronau-du second semestre ; il subira de tiques 14% l'Aluminium 10% et l'activité Commercial Internatio-conde partie de l'exercice, les ré-

La marge opérationnelle régresse de 9,4% en dollars et d'un peu plus de 10% en francs. Cette évolution provient intégralement d'une forte baisse de la contribution des activites aluminium et Commerce Inter-

Les frais financiers nets som quesiment stables. Les gains réalisés grâce à la baisse des teux ont été de l'endettement moyen, lié no-tamment au regroupement sur les de capacités de production. neutralisés par une augmentation prises encharge d'investissements. La progression attendue du sec-Les provisions pour impôts cou- teur Emballage devrait permettre rants et différés diminuent de 334 de réaliser au second semestre millions de francs à 264 millions.

A fin juin, le secteur Emballage ne présente qu'une faible progression de ses ventes et de sa marge opéix; tionnelle en raison d'une saisonés lité différente de celle de 1990; les

des résultats sensiblement supérieurs à ceux du premier, si le dollar se maintient à son miveau

actuel.

INFOFMATION MINITEL : 0016 CLIFF

PECHINEY **PECHINE** INTERNATIONAL

Pierre-Yves Com ministrateur

1272

Contract of the contract of th

3 14131 20 21

 $P^{\mathrm{loc}}(\alpha) = \mathbf{a}_{-}(\alpha), \ \alpha = 0$ 

Times to be to be

منتي د مخ⊷ا

 $\mathcal{F}_{m,n}$ 

A . . . .

• - . ..

100

E Walter 

13(1)人人名英格兰

EIRANA MARINE

En réaction contre le gavage des oies

#### La chaîne alimentaire suisse Migros et les restaurants Moevenpick renoncent à vendre du foie gras

de potre correspondant

En réaction à une récente émission de la télévision suisse de lan-gue allemande sur le gavage des oies en France et en Hongrie, la cheîne des magasins d'alimenta-tion Migros et les restaurants Moevesspick ont décidé de renoncer à " vendre du foie gras, a annoncé, mardi 17 septembre, le service de presse de la télévision helvétique. Moevenpick e indiqué que cette décision ne concernait pas seulement la Suisse, mais que le foie gras serait désormais banni de tous ses restaurants à travers le monde, donc eussi en France.

Migros et Moevenpick suivent ainsi l'exemple des magasins Den-ner, qui, depuis une année déjà, ont retiré le foie gras de leurs rayons. Migros a cependant fait savoir que la disparition de l'arti-cle incriminé deviendra effective seulement après écoulement de ses

bus ont opté pour une solution mtermédiaire : ils continueront à offrir pates et terrines au foie gras mais ne vendront plus le produit frais. A son tour, le groupe Coop a choisi de suivre le monvement, afin de temr compte, explique-t-il dans un communique publié jeudi 19 septembre, « de la critique mas-sive des médias et de l'opposition du grand public au gavage des oies et des canards, méthode interdite

de sensibilités

Au-delà de son aspect anecdotique, cette affaire est, une fois de plus, révélairice de la différence de sensibilités enlineires, sinon de mentalités, entre Suisses allemands et romands. Ainsi, certains germanophones n'ont jemeis compris comment lenrs competriotes de langue française pouvaient manger des cuisses de grenouille ou des escargots.

tocks actuels.

En décembre 1987, n'evait-on
De leur côté, les magasins Glopas vu le président de la Société

protectrice des animaux s'indigner de trouver des cuisses de grenouille au menn du banquet organisé dans le canton de Neuchâtel en l'honneur de l'actuel ministre suisse des effaires étrangères, M. René Felber, fraichement élu au gouvernement helvétique? Pour éviter l'incident, les reinettes evaient été remplacées au pied levé par des coquilles Saint-Jac-

Neguère, un dépuré était allé jusqu'à réclamer l'interdiction pure et simple de la consommation des cuisses de grenouille sur tout le territoire de la Confédération. Si les batraciens sont désormais protégés en Suisse, quelques reres importateurs francophones sont eutorisés à s'epprovisionner à l'étranger per respect des traditions de lenr contrée, meis à condition de pouvoir fournir la garantie que les bestioles ne soient pes démembrées vivantes avant d'être consommées.

JEAN-CLAUDE BUHRER

D Récoite record de céréales an Maroc en 1991. - La récolte céréalière 1991 au Maroc e atteint 8,5 millions de tonnes, un chiffre record dépassant de 20 % celui de l'année précédente, a indiqué le ministre marocain de l'agriculture, M. Othmane Demnati, jeudi 19 septembre à Rabat. - (AFP).

#### **PRODUCTION** INDUSTRIELLE

#### Forte chute en Hongrie

Le praduction industrielle en Hangrie e beissé de 16,8 % entre janvier et juillet 1991, par rapport à la même période de l'an passé, e ennoncé, jeudi 19 sep-tembre, l'Office central de la sta-

La production agricole e aussi reculé: - 16 % pour les ventes de bétail et de viande, - 56 % pour les légumes er l'horticulture. D'eutre part, le nombre de personnes à la recherche d'un emploi a presque doublé, passant de 137 000, à le fin da l'ennée 1990, à 217 000 à la fin juillet 1991. -

#### BALANCE COMMERCIALE

(AFP.)

#### Aggravation du déficit américain

Une forte hausse des importa-tions américaines e fait progresser le déficit commercial américain de 55,7 % en juillet à 5,9 milliards de dollars, contre 3,8 milliards en juin (chiffre révisé), e ennoncé jeudi 19 septembre le département du

Ce déficit commercial, le plus élevé depuis janvier, est largement nourri par les importations d'autoproduits de consommetion cou-

#### REPÈRES

41,2 milliards de dollars en juillet contre 38,8 milliards en juin. Les exportations ont crû seulement de 0,8 % à 35,3 millierds contre 35 milliards le mois précédent.

En dépit de sa forte remantée en juillet, le déficit commerciel américain reste en nette améliora-Calculé sn rythme annuel, il s'est établi à 61,8 milliards de dollars pour l'ensemble des sept premiers mois de l'ennée, contre 101,7 milliards en 1990. Il s'egit du chiffra le plus feible depuis 1983. – (AFP.)

#### MATIÈRES PREMIÈRES

#### Le Koweīt a perdu 3 % de ses réserves de pétrole

Le sabotage des puits pétroliers du Knweit & aure sûrement un impect sur noe gisemente», e déclaré M. Hammoud Al Ragba, ministre koweîtien du pétrole, jeudi 19 septembre, dens une interview au quotidien Al-Siassa, estimant que la pays e perdu 3 % de ses réserves de brut, soit envi-ron 820 millions de tonnes, l'équi-valent de neuf années de consommation française.

M. Hammoud Al Ragba e chiffré les pertes subles par le secteur pétrolier à 75 milliards de dollars, dont 43 milliards représentent le prix du brut incendié ou creché par les puits sabotés.

Evoquent la future production pétrolière du Koweit, le ministre e affirmé que son pays, « sans prenrame. Les importations ont fait un hond de 6,2 %, pour etteindre de l'autorisation de quiconques, reprendra son niveau de produc-

tion d'avant l'invasion et « pro duira 1,5 million de barils par journ. «Nous en informerons sim-plement l'OPEP afin qu'il y ait une coordination entre les membres du cerrei, natamment ceux qui eveient augmenté leurs productions pour compenser l'absence du Koweit sur le marché pétro-

#### MARCHÉ UNIQUE

#### L'Espagne accélère la libéralisation

de son économie

M. Cerlos Solchege, ministre espegnol de l'économie, e pré-senté, jeudi 19 septembre, devant le Perlement, une série de mesures destinées à faire basculer définitivement l'Espagne dans l'Eu-rope libérele. Le ministre e d'abord ennoncé la «totale libération des mouvements de capitaux avant la fin de 1992. Le gouvernement anticipa d'un an le levée des demiers contrôles des changes, levée prévue par l'intégration européenne pour 1993.

M. Snichege, soulignant que cette décision marque a l'engagement irrésistible » de l'Espegne dans la Communauté, e indiqué eussi que son pays ellait accélérer la suppression des dernières restrictions à l'importation de biens et services. Appliquant unilatéralement « le pacte de compétitivité » proposé aux parteneires sociaux, mals repoussé par ces derniers i y e deux mois, le gouvernement va engager une réforme des allocations de chômage et un assou-plissement des contrats de travail,

#### AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

#### FRANVALOR INDEX.

Un placement garanti (bors droit d'entrée) pour profiter à 100% d'une bausse du CAC 40.

LE SEUL RISQUE QUE VOUS AYEZ A PRENDRE, C'EST CELUI DE GAGNER.



Pour la première fois, avec FRANVALOR INDEX, notre nouvelle génération de FCP de capitalisation, il est devenu possible de conjuguer sécurité de votre capital et performance intégrale de la Bourse de Paris.

En effet, ce placement vous offre, au terme de sa durée<sup>+</sup>, une double garantie irrévocable: si la Bourse monte, la Société Générale vous garantit 100 % de la bausse du marché des actions françaises sur la période d'investissement (référence : indice CAC 40). En cas de baisse, vous récupérez 100% de votre capital investi à l'origine (bors droit d'entrée).

Cette alliance au plus baut niveau du dynamisme et de la sécurité est le résultat d'une synergie de compétences entre les spécialistes des gestions de capitaux, dont la Société Générale est l'un des leaders européens, et ceux des opérations d'options, pour lesquelles la Société Générale est leader mondial.

Pour profiter à 100 % d'une bausse du CAC 40, réservez FRANVALOR INDEX DEUX jusqu'au 8 octobre inclus dans l'une des agences du Groupe Société Générale.

\* 20 000 F minimum placés pendant 3 ans et 4 mois pour Franvalor Index Deux.



CONJUGUONS NOS TALENTS.

# - En remplacement de M. Henri Baquiast

#### M. Pierre-Yves Cossé nommé administrateur de la Coface

Par décret du ministre de l'économie en date du 19 septembre et public eu Journal officiel du 20 septembre, M. Pierre-Yves Cossé, inspecteur général des finances, est nommé membre du conseil d'administration de le Compagnie française d'assurance ponr le commerce extérieur pour succèder à M. Baquiast, une (Coface), en remplacement de désignation qui doit être entérinée

ens, énarque, M. Cossé e été, après une carrière dans l'edminis tration, directeur général adjoint de la BNP de 1982 à 1988. Il a été nommé commissaire général eu Plan en 1988. Le conseil d'administration de le Coface devrait proposer M. Cossé à la présidence M. Henri Baquiast, nommé payeur untéricurement par un décret du général du Trésocale Monde du 20 ministre de Léconomic.

# Le Monde

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE 75501 PARIS CEDEX 16 Tél.: [1] 40-65-25-25 Télécopieur: [1] 40-65-25-99 Télex: 206.806F

- · · · · ·

100 garan er er

North Control

Administration

100

La ...

ADMINISTRATION:
1, PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX Tél. : (1) 40-65-25-25 Télex : 261,311F ster : (1) 49-60-30-10

Edité par la SARL le Monde Durée de la société : to décembre 1944

Principani associés de la société

Société civile « Les rédacteurs du Monde ». « Association Hubert-Beuve-Méry • Société anonyme des lecteurs du Mande Le Monde-Entreprises, M. Jacques Lesourne, gérant.

75902 PARIS CEDEX 15 Tél.: (1) 46-62-72-72 Télex MONDPUB 634 128 F

Imprimerie
da « Monde »
12, c. M. Gunsbourg
94832 IVRY Colex

Le Monde TÉLÉMATIQUE

PRINTED IN FRANCE

ABONNEMENTS place Habert-Beave-Méry, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX. Tel.: (1) 49-60-32-90 SUISSE-BELGIQUE AUTRES PAYS LUXEMB.-PAYS-BAS Voie normale-CEE

1 620 F. ÉTRANGER : par voie aérienne tarif sur demande. Pour vous abonner, renvoyez ce halletin accompagné de votre

reglement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL: 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

Code postal: Pays: Veusilez evoir l'obligeauce d'écrire mus les noms propres en capitales d'imprimerie

en de la companya del companya de la companya del companya de la companya del la companya de la

# MARCHÉS FINANCIERS

Nommé président du directoire de la banque

#### M. André Levy-Lang renforce son contrôle sur Paribas

M. André Levy-Lang, président du directoire de la Compagnie financière Paribas, a été nommé. jeudi 19 septembre, président du directoire de la Banque Paribas. Selon le communiqué rendu public jeudi, cette mesure intervient dans le cadre d'un « resserrement des structures de direction du groupe Paribas ». M. Hubert de Saint-Amand, qui dirigeait la banque, « sera appelè à d'autres fonctions de direction dans le groupe Pari-bas ». Quant à M. Michel Fran-cois-Poncet, président du conseil de surveillance de la compagnie financière, il devient président du conseil de surveillance de la Banque Paribas, fonction d'observation qu'occupait jusqu'à présent M. Levy-Lang.

Il y a quinze mois, quand le conseil d'administration du groupe Paribas décideil de nommer M. André Lovy-Lang à la lête d'un directoire nouvellement cree. il s'agissait de sanctionner un prési-dent, M. Miehel François-Poncet, et une oventure calamileuse, l'OPA ratée sur la Compagnie de navigation mixte. Ce réaménage-ment des structures juridiques du groupe s'accompagnait d'une réforme des structures juridiques de la Banque Paribas. Un directoire étail créé, dont la présidence étail eonfiée à M. Hubert de Saint-Amand, tandis que M. Levy-Lang devenail président du conseil de surveillance.

A l'époque, il ne manquait pas d'observateurs pour noter que le

contrôle de M. Levy-Lang sur le groupe demeurail lacunaire puisque le pouvoir direct sur la Ban-que Paribas restait aux mains d'un des barons du groupe. La banque occupe une place centrale dans le fonctionnement de la compagnie financière. C'est elle qui joue un rôle de premier plan sur les marchés de capitaux internationaux, c'est elle encore qui accorde les crédits aux entreprises elientes du groupe, c'est elle aussi qui sup-porte les risques pour un bon nombre de décisions qui regardent la compagnie financière. Le président de la banque peut donc, à juste titre, peser sur les décisions stratégiques du groupe.

Aujourd'bui, il semble elair que M. Levy-Lang a simplement attendu son beure. Refusant d'effaroucher les directeurs en réclamant d'emblée les pleins pouvoirs, il a marqué progressivement son terri-toire. Des fidèles ont été nommés à la communication, à la direction des ressources humaines, au contrôle de gestion et sur certains départements de l'activité internationale. La montée des risques, sur le monde bancaire en général et sur la banque Paribas en particu-lier, a donné à M. Levy-Lang une occasion de parachever sa reprise en main. Sa prise de pouvoir sur la banque a désormais valeur indi-eative : nul directeur n'est plus intouchable à Paribas. Une révolution culturelle pour cet établisse-

YVES MAMOU

Grâce aux résultats du casino

#### La Société des bains de mer de Monaco double ses bénéfices

de notre correspondant régional

La Société des bains de mer (SBM) de Monaco a réalisé, au cours de l'exercice clos le 31 mars 1991, un bénéfice net de 178,2 millions de francs, soit le double de celui de l'exercice précédent. Son chiffre d'affaires a atteint 1,774 milliard de milliard francs, en hausse de 15 %.

Cette évolution est surtout due à la bonne tenuc des jeux (1,258 milliard de francs de recetles brutes, en augmentation de 20 %). Les excellents résultats du casino (977 millions de francs, en augmentation de 32 %) ayant compensé ceux du Locw's (281 millions de francs, en diminution de 8 %.)

#### Clientèle européenne

Les recettes de la place moné-gasque ont ainsi représenté plus de la moitié de celles de l'en-semble des cent trente-cinq casinos français au cours de l'exer-

 M. David Verey succédera à M. Michel David-Weill à la présidence de Lazard Brothers Londres. - M. David Verey, quarante ans, directeur général (chief executive) de Lazard Brotbers Londres, succédera le la janvier 1992 en lant que président (ebairman) à M. Micbel David-Weill. Ce dernier sera vice-président (deputy chairman) de Lazard Brothers et continuera d'être à la têle des deux autres maisons Lazard, à Paris et New-York. M. David-Weill avait pris en janvier 1990 cette présidence pour resserrer les liens de coopération avec les deux autres entités, car celle de Londres avait été séparée du groupe

cice 1989-1990 (2,299 milliards de francs) et près de quatre fois celles de Divonne, le premier établissement de jeux de l'Hexa-gonc. « Lo société recueille oujourd'hui les fruits d'une politique de marketing dynomique lan-cée depuis trois ons sous l'impulsion d'un nouveau directeur genérol des jeux », explique le directeur financier de la SBM, M. Alain Tabard.

En l'occurrence, ce technicien avisé. M. Francis Palmaro, est un pur sujel monégasque qui sort du sérail. Il a convaincu la SBM d'aller ehercher sa clientèle dans les pays européens, et audelà, alors que ses efforts ne portaient, auparavant, que sur la clientèle de proximité, principa-lement italienne. Cette politique a été complétée par une amélio-ration des conditions d'accueil des joueurs, totalement pris en charge dès leur arrivée à l'aéro-port de Nice – Cadillac, palaces, grands restaurants et plage pri-vée étant offerts par la SBM.

Le secteur hôtelier de la société a élé affecté, pour sa part, par les retombées de la guerre du Golfe et la crise économique. La chule du laux d'oc-cupation (57,1 % au lieu de 63,4 % l'an dernier) a entraîne une diminution de 26 % des résultats (22 millions de francs) pour un chiffre d'affaires de 419 millions de francs resté stable grace à une baisse du taux de la TVA.

Disposant d'une trésorerie plus que confortable (880 millions de dépôts à terme, en fin d'année, soit la moitié de son ebiffre d'affaires), la SBM - qui a investi 142 millions de francs l'an dernier - s'apprète à dépenser, à nouveau, 200 millions de francs en 1991 pour moderniser son

**GUY PORTE** 

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS



Lors de sa séance du 13 septembre 1991, le Conseil d'Administration de Guiatoli SA a examiné l'activité et les résultats du Groupe réalisés au cours du le semestre 1991.

| En résumé                                                                  | (en millions<br>de francs | 1991-1990                   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Chiffres d'affaires Capacité d'autofinancement Résultat net part du Groupe | 762 MF<br>70 MF<br>25 MF  | + 34 %<br>+ 21 %<br>+ 8,7 % |

Le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger représente 11 % du total.

Le résultat net de la société mère s'élève à 24,6 MF contre 15,4 MF en 1990. Les perspectives pour l'ensemble de l'exercice sont bonnes mais le ralentisse-ment de l'activité est sensible, notamment dans le sud de la France. Par contre, le développement de l'activité à l'étranger va se poursuivre.

#### NEW-YORK, 19 septembre Poursuite de la reprise

La reprise amorcée en fin de séance mercradi s'est poursuivie jeudi 19 septembre à Well Street. La progression du Dow Jones e été toutefois kréguière. L'indicaetà tours pos proguers. L'inces-teur de lendance e fluctué dans une fourchatte allant de 5 à 25 points pour finalement cloturer avec un geln de 6,48 points 1+ 0,21 %] à 3 024,37. Ousique 210 millions d'ections ont été échanoles.

L'annoncs que le nombre d'Américains ayant damandé à bénéficiar des allocations-chômage aveit diminué da 17 000 pendent la pramièra semaine de septembre a stimulé les achats informatisés. Les anomates con transfeis actiné des l'amélioration de la situation de l'emploi pourrait reterder un noul'emploi pourrait reterder un nou-vel assouplissement de la politi-que du crédit de la Réserve fédé-rale américaine, ce qui a sporadiquament freiné les gains. Le marché obligateire a également fluctué d'une façon irrégulière. Le taux des bons du Trésor à trente ans a commencé la journée sur une remontée mais ratombant à 7,91 % en millipu d'après-midi contre 7,92 % mercredi soir.

| VALEURS              | Cours de<br>18 sept. | Cours du<br>19 sept. |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Alcos                | 67<br>37 3/4         | 65 5/8<br>38 1/8     |
| Social               | 49                   | 50                   |
| Chase Machastan Bank | 19                   | 18 3/4               |
| Du Port de Nemours   | 45 3/4               | 46 5/B               |
| Eastroan Kodek       | 42 578               | 43 1/4               |
| E001                 | 59 1/4<br>29 7/8     | 59 3/8<br>30 1/4     |
| General Bactric      | 69 1/4               | 69 1/2               |
| Georgi Messes        | 36 3/4               | 36 7/8               |
| Goodyear             | 42 1/2               | 43                   |
| BY                   | 105 3/8              | 104 3/4              |
| ffT                  | 57 3/8               | S6 3/4               |
| Mobil Of             | 68 3/4               | 88 5/8               |
| Plant                | 84 7/B               | 95 3/E               |
| Schlumberger         | 86 1/2               | 55 1/2               |
| Taxaco               | 62 7/8               | 52 3/4               |
| UAL Corp. ex-Allegis | 129<br>22.3/8        | 213/4                |
| United Tech          | 46 7/8               | 48                   |
| Westinghouse         | 22 1/4               | 22 1/2               |
| Xerox Corp           | 57 5/8               | 58 3/8               |

#### LONDRES, 19 septembre Hausse timide

Après quatra séances de baisse, les veteurs ont terminé en légère hausse jeudi 19 septembre au Stock Exchange, L'Indice Footsie daz cent principeles velaurs, déprimé toute la journés, s'est retourné en fin de séance dens le sillage de Wall Street. En côture, il s'est inscrit en hausse de 5,1 points à 2,588,7, soit un gain de 0,1 %.

Le marché a été affaibli per des prévisions de sociétés pest Trois grands groupes, qui ont com-muniqué leurs résultets dans la journéa, ont émis des pronoutes régatifs sur la fin de la récession. Ila contredisent ainsi le discours optimiste du gouverneur de la Ban-Pemberton, marcredi 18 septembre, qui avait estimé pour le première fois que l'économie britan-nique sortait de la récession.

#### FAITS ET RÉSULTATS

o Le GAN secroit sa prisence en Espagne. – Le GAN (Groupe des assurances nationales) vient de prendre le contrôle d'Unisegu-ros SA, filiale d'assurances do Banco Zaragozano. Cette compa-nie dont le chiffre d'affaires vioros SA, filiale d'assurances do Banco Zaragozano. Cette compagnie, dont le chiffre d'affaires global est de 6 milliards de pesetas (300 millions de francs environ), vient de crèer une filiale vie dont les produits seront distribués à travers le réseau bancaire du Zaragozano (338 agences). Le GAN entre musi dans le capital de la banque à hauteur de 4,9 % et occupera un siège au couseil d'administration.

Total lance une OPE/OPA sur les actions d'Hutchisson. – Total a proposé aux actionnaires de sa fliale Hutchisson (transformation do caoutehoue) d'échanger leurs do caoutehoue) d'échanger leurs actions contre des actions Total ou de les céder, en lançant une offre publique alternative d'échange ou d'achat. Total entend porter sa participation dans Hutchinson de 183,3 % à la quasi-totalité du capital. Le groupe Hutchinson a enregistré une hausse de 7 % de son résultat net consolidé à 192 millions de francs au premier semestre et de 34 % de son résultat opérationnel à 498 millions de francs. Les modalités de l'opération seront soumises aux automés boursières. Sous réserve de leur approbation, la parité d'échange proposée est de 21 actions B Total pour 10 actions Hutchinson et le prix d'achat proposé est de 1 700 francs par action Hutchinson.

is Skis Rossignol: retour à l'équi-libre en 91/92. – Le président du groupe Rossignol, M. Laurent Boix-Vives, a annoncé, mercredi 18 septembre à Voiron (Isère). 18 septembre à Voiron (Isère), qu'après deux exercices déficitaires, notamment à cause du manque de neige, sa limme retrouverait l'équilibre en 1991/1992 et serait neutement bénéficiaire en 1992-1993. M. Boix-Vives a indiqué que Rossignol avait mis qui point un nouveau procédé de frahncation de skis qui permet d'économiser 30 % de mailare première et 30 % de mailard'ouvre et que ces mouveaux skis matière première et 30 % de maind'œuvre et que ces nouveaux skis
arriveront sur le marché en 1992.
D'autre part, la firme à pris des
positions très prudentes sur le dollar (5,08 franes) et sur le yen
(4 francs pour 100 yens), ce qui
devrait permettre, avec la hausse
de ces deux monnaies, de réduire
les pertes de 100 millions lors du
prochain exercice, a déclaré nes pertes de 100 millions fors du procbain exercice, a déclaré M. Boix-Vives. Après un bénéfice de 30,4 millions francs en 1988-1989, la firme a perdu 9,3 millions en 1989-1990 et 140,8 millions en 1990-1991 dont 125 millions dus, selon M. Boix-

#### PARIS, 20 septembre Sans conviction

Sans conviction

La tendance à la Bourse de Pars, qui était à l'affiriement vendreit an déliuit de séance, s'est lontement redressée au cours de la séance, toutefois sans grande conviction. En léger repli de 0,08 % au début des transections, les veleurs françaises effichaient une hausse tout aussi légère (+ 0,10 %) en fin de matinée. En début d'après-midi, l'indien CAC 40 s'inscrivait de nouveau à la baisse (- 0,01 %). Plus tard dans la journée, peu avant l'ouverture de Well Street, il regagnait quelques fractions en progressant de 0,22 %.

grassant de 0,22 %.

Pour ce demisr jour du mois boursier de saptembre, les investusseurs observaient la prudence généralement de mise les jours de tiquidation. Comme le conetatait un opératsur, l'attentisme était bien présent, rappalant eussi que cette journée était mise à profit pour les ejustements de portefœulte. Autre fectsur foin d'être stimulent : les inveatieseurs, dont les yeux sont régulièrement fixés vera New-York, attendaient avec impatience d'ouvenurs de Wall Strest. L'emvée à écidance, ce vandredt, des trois contraits sur options d'indiesa, surnommés les e trois sorcières », ne pouvait que les conforter dens leur mosité.

Le volume de transactions res-

keur Intesté.

Le volume de transactions reslatt relativement faible avec
1.3 miliard de france dehengés.
Les plus forts coursnis
d'échanges en milieu de journée
étaiant observés sur Alcatel Alsthom (environ 95 millione de
france avec 156 800 titres).
LVMH (177 millione de france
avec 43 000 tires). Le Printemps
est en nette hausse 1± 3,5 %).
tondis que Pinault perd 3 %, elors
que la presse françoise fait état
vendroci matin de la volonté de
Pinault de racheter Le Printemps.
Cette diventualité est cependent
noue avec circonspection par les roçue avec circonspection par les investisseurs, qui soulignent l'éta d'endettement du groupe Pinault

# TOKYO, 20 septembre .

La Bourse de Tokyo e ciôturé en repti vendred 20 septembre, ont repperté les opérateurs, en précisant que les investisseurs ont procédé à des prises de bénéfice et à des ajustements de position evant un week-end prolongé, lundi étant férié. L'indice Nikkei e terminé en basse de 138,67 poins, soit un recut de 0.60 %, à 23 192,74, après l'échange de quelque 470 malions d'actions.

Les ventes, opérées en dépit de la fermeté du marché obligataire, ont effecé les gains enregistrés au cours de la matinée.

| VALEURS         | Cours du<br>19 sept. | Cours du       |
|-----------------|----------------------|----------------|
| Alsi            | 1 120                | 1110           |
| Bridgestone     | 1 110                | 1 140          |
|                 | 1 550                | 1 530          |
| Hereia Monors   | 2 450                | 2 420<br>1 510 |
| Harrida Motor's | 1 580                | 1 670          |
| Acobisti Horry  | 739                  | 749            |
| COTO            | 5 700                | 5 720          |
| Toyota Motors   | 1 570                | 1 580          |

Vives, à des pertes de change sur le dollar et le yez. Salai-Gobain : cleate de 40 % da

résultat semestriel. – Le groupe français Saint-Gobain (verre, céramiques industrielles et matériaux de construction) a annoncé, jeudi 19 septembre, un bénéfice net consolidé de 1,221 milliard de francs course le memer semestre de consolide de 1,221 milliard de francs pour le premier semestre de 1991 contre 2,019 milliards pour le semestre écrrespondant da 1990, soit une baisse de 40 %. Le chiffre d'affaires pour les périodes correspondantes atteint 37,4 milliards de francs en 1991 contre 34 milliards en 1990, soit une hausse de 9,7 % dne à l'incorporation de Norton et de Solaglas à compter du second semestre 1990. A structure comparable, le chiffre d'affaires recule de 5,5 %. Le groope explique ces résultats en baisse notamment par l'attentisme provoqué par la guerre du Golfe au premier trimestre, insuffisamment compensé per la timide reprise du second trimestre.

timide reprise du second trimestre.

I. M. Jacques Vincent succède à M. Michel Cicurel comme administratur délégné da Gulbani.

M. Jacques Vincent, quarante-cinq ans, directeur général de la branche produits frais du groupe BSN, succède à M. Michel Cicurel comme administrateur délégué du groupe italien Galbani, leader italien du fromage, contrôlé à parité par BSN et l'III, bolding du groupe Agnelli.

M. Cicurel n remplacé M. Jacques Letertre à la direction générale de Cents (le Monde du 19 septembre).

I. M. Jena-Pierre Promoant. orési. Cerus (le Monde du 19 septembre).

In M. Jean-Pierre Propoanet, président national des chircolatiers. - Vice-président de Mars Alimentaire (Hugueusu, Bas-Rhin), M. Jean-Pierre Proponnet, cinquante ans, a été étu président de la Chambre syndicule outionale des chocoletiers. L'industrie du chocolet compte 96 entreprises en France pour un chiffre d'affeires de 15 milliards de francs et emploie 13 000 salariés. Mars Alimentaire est leader en France de la confiscie de chocolat avec 40 % du marché.

marche. o Josef acquiert Yankee et Dras-tic-Cimb. – La société Josef de Champagnole (Jura), spécialisée dans te modélisme radio-com-mandé, vicot d'acquérir les sociétés Yankee de Dijon (Côte-d'Or) et Drastic-Cimb d'Ever (Haute-de-Yankee de Dijon (Côte-d'Or) et Drastic-Cimb d'Evry (Hauts-de-Seine), qui fabriquent des voitures, avious, bélicoptères et bateaux miniatures. Cette double opération devrait permettre au groupe Jouef de devenir leader européen dans son secteur, avec un chiffre d'af-faires consolidé aonuel dépassant 150 millions de francs (contre \$2 millions en 1990).

#### **PARIS**

BOL RSE DUS

. # # . # 14

100

13--

12 ca . . .

مري عوقة أ

12.45

POAgo 3.3 5

121.1 p

ي ريد.

والمشادا

\*\*\*

Sec. Later

C 42

Miles ...

Actions

Care des Char

-

| Second marché (selection) |                |                  |                      |                |                 |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| VALEURS                   | Cours<br>préc. | Dernier<br>cours | VALEURS              | Cours<br>préc. | Demier<br>cours |
|                           |                | 3775             | terrorb Hössike      | 821 -          | 818             |
| Alcuted Cables            | 3700           | 290              | leterat, Conspitar   | 158 90         | 158 90          |
| Arreuk Associes           | 280            | 135              | IPBM                 | 88             | 28              |
| BAC                       | 135            |                  | Loca investis.       | 258            | 247 70 a        |
| Bope Vernes               | 805            | 791              | Location             | 71             | 72              |
| Boiron (Ly)               | 366            | 375 -            | Metra Correct        | 102            | 101 50          |
| Boisset (Lyon)            | 200 80         | 205              |                      | 155            |                 |
| CAL-defr. (CC1)           | 909            | 891              | Molex                | 305            | 391             |
| Сафесиоп                  | 400            | 404              | Publiffipacch        | 580            | 582 d           |
| Cardif                    | 700            | 625              | Rece                 | 321            | 321             |
| CEGEP.                    | 134            |                  | Rhome-Alp.Ecu (Ly.)  | 188            | 1877            |
| CFP1                      | 288            | 293              | S.H.M.               | 99             | 101 90          |
| CXTW                      | 949            | 941              | Select Invest (Ly)   | 415            | 400             |
| Codetour                  | 278 .          | . 278            | Surbo                |                | _               |
| Солболето                 | 862            | 4,000            |                      | 130            |                 |
| Creaks                    | 175            | 175              | Sopra                | 270            |                 |
| Doublin                   | 425 10         | 421              | TF1                  | 380            | 375.40          |
| Delcran                   | 1110           | 1154             | .Thursendor H. (Ly)  | 285            | ****            |
| Demacky Works Cie.        | 395            |                  | Unitog               | 202            | 20120 -         |
| Deverley.                 | 892            | 883              | Viel et Ce           | 69 50          | 20.             |
| Decile                    | 316            | 315              | Y. St-Laurent Groupe | 851            | 270             |
| Dolisos                   | 144            | 148 30           |                      |                |                 |
| Editions Belland          | 229 10         | 229              | 1                    |                |                 |
| Europ. Procubion          | 283 10         | 280 50           |                      |                |                 |
| Frecor                    | 137            | 137              |                      | ·              | •               |
| Frankoperis               | 130            | 134 40           |                      |                | -               |
| GFF (group fon [.)        | 162 80         | 162 80           | LA BOURSE            | SUR N          | <b>AINITEL</b>  |
| Grand Livre               | 439            | 440              | 1                    |                |                 |
| Gravograph                | 200            |                  | 36-1                 | TA             | PEZ             |
| Groupe Origny             | 750            | 740              | 1 _50 p 2            |                | TANA.           |
| Guitage Criginy           | 978            | 989              |                      | A IT           | MUNUE           |
| ICC                       | 228 80         | 230              |                      | 11.1           |                 |
|                           | 123 70         | 1                |                      |                |                 |
| iderora                   | 1 123 /0       | וע עבו           | 1                    | 1.11           |                 |

| Notionnel 10 %<br>Nombre de contrats | Cotation en      | ATIF       | du 19 septe  | mbre 1991        |
|--------------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| COURS                                |                  | ÉCHÉ       | ANCES        |                  |
| ميرنان                               | Sept. 91         | D6         | . 9!         | Mars 92          |
| Denier<br>Précédent                  | 106,36<br>106,54 | 10<br>10   | 6,50<br>6,66 | 186,62<br>186,64 |
|                                      | Options          | sur notion | el           |                  |
| PRIX D'EXERCICE                      | OPTIONS          | D'ACHAT :  | OPTIONS      | DE VENTE         |
| I KIN D ENERGICE                     | Déc. 91          | Mars 92    | Déc. 91      | Mars 92          |
| 106                                  | 1,08             | 1,57       | 0.29         | 6,68             |
| Volume : 7 009                       |                  | A TE       | ME           |                  |
| COURS                                | Semembre         | · Oc       | obre         | Novembre         |
| Denier                               | 1 897            | . 19       | 12           | 1.906            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FF F-TK*                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHANGES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BOURSES                                                                                                                                                                                                                             |
| Dollar: 5,783 F 1  L'annonce des chiffres du commerce extérieur des Etats-Unis n'ayant pas eu d'influence sur le cours de la monnaie américaine, le dollar poursuivait sa tendance à la hausse, wendredi 20 septembre, sur le marché des changes. A Paris, la devise américaine a atteint 5,7830 nu fixing contre 5,7435 francs à la cotation officielle de la veille.  FRANCFORT 19 sept. 20 sept. Dollar les DM) 1,6859 1,6977  TOKYO 19 sept. 20 sept. Dollar (en yens). 134,70 134,72 | PARIS (INSEE, base 100 : 28-12-90)  18 sept. 19 sept. Valeurs françaises 121,90 - 122,20 Valeurs étrangères 115,20 - 115,20 (SBF, base 100 : 31-12-87) Indice général CAC 495,35 - 493,17 (SBF, base 1000 : 31-12-87) Indice CAC 40 |
| MARCHÉ MONÉTAIRE<br>Jeffets privés) Paris [20 sept.] 9-9 t/8 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FRANCFORT  18 sept. 19 sept.  1528.07 1 620,70  TOKYO  17 sept. 20 sept.                                                                                                                                                            |
| New-York (19 xpt.) 5 1/4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nikhei Dow Jones 23 332,21 23 192,74-<br>Indice général                                                                                                                                                                             |

#### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                            | COURS                       | AUOL UM                     | UR                         | MOTS                 | DEU                        | X MOUS                 | SIX                      | MORS                   |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|                            | + bae                       | + heat                      | Rep. +                     | ou dip               | Rep. +                     | ou dêp                 | Reg.+                    | on disp.               |
| S EU<br>S cam<br>Yes (100) | 5,7670<br>5,0775<br>4,2750  | 5,7685<br>5,0810<br>4,2793  | +177<br>+-26<br>+ 80       | + 44                 | + 370<br>+ 71<br>+ 192     | + 390<br>+ 97<br>+ 213 | + 1020<br>+ 207<br>+ 647 | + 108<br>+ 27<br>+ 69  |
| DM                         | 3,4036<br>3,8210<br>16,5290 | 3,4065<br>3,0225<br>16,5380 | - 4<br>- 2<br>+ 10<br>+ 33 | + 12<br>+ 6<br>+ 60  | - 1<br>- 2<br>- 10<br>+ 76 | + 21<br>+ 13<br>+ 100  | - 24<br>- 16             | + 30<br>+ 27<br>+ 27   |
| L (1 000)                  | 4,5499<br>9,9556            | 3,8995<br>4,5547<br>9,9610. | - 81<br>- 105              | + 47<br>- 68<br>- 76 | - 151<br>- 174             | + 97<br>- 133<br>- 128 | + 231<br>- 505<br>- 334  | + 28/<br>- 44/<br>- 26 |

|                                                                                                           | MUX DEG                                                                                    | CONOMO                                                       | HME                                            | 3                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ E-U 5 1/4 Yes 6 7/8 D84 0 7/8 Fine 9 FB (100) 8 7/8 FS 7, 34/4 L (1 000) 40 3/4 F 10 9/16 Franc 9 1/16 | 5 V2 5 38 6 15/16 9 V8 9 1/16 9 1/4 9 1/16 9 1/4 9 1/16 11 1/2 11 1/2 9 3/16 9 3/16 9 3/16 | 9 1/8 9 1/14<br>6 9 3/16 9 1/8<br>6 9 5/16 9 1/16<br>8 1/8 8 | 9 3/16<br>9 1/4<br>1 9 5/16<br>8 1/8<br>t1 1/2 | 5 11/16 5 13/16<br>6 1/4 6 9/16<br>9 1/4 9 3/2<br>9 1/4 9 3/2<br>7 15/16 8 1/16<br>11 3/8 11 3/16<br>19 3/2 9 1/2 |

Ces cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises nous sont indiqués en fin de matinée par une grande banque de la place.

#### Le Monde-RIL ENTREPRISES à 22h15 sur RTL Vendredi 20 septembre Lundi 23 septembre Michal Le Guillou, PDG du cabinet de recrutament. Alexandre Tic. Philippe Coustenoble, directeur ds Sherpa France, société de gestion de données techniques.



• Le Monde • Samedi 21 septembre 1991 29

# MARCHÉS FINANCIERS

| <b>BOURSE DU 20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SEPTEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ours relevés à 13 h 47                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Companion VALEURS Cours Premier Danier S second cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lement mensu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Companion VALEURS C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cours Premier Demier % richid. coms coms +-      |
| Selica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALEUM   Cours   Premier   Cours   Cours   Premier   Cours   Cours   Premier   Cours   Cour  | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Second   VALEURS   Dominiar   D   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 158   10   284   201   +0   23                   |
| 147 CMB Pecks 148 30 148 50 148 -0.20 520 520 1555 Collect 847 638 634 -2.01 740 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Copiera   647   659   659   + 196   29   SC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72 18 50 East Rend 17 50 18 80 1T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 -2 29 114 Yammourhi 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23 50 188 121 - 202<br>176 186 188 - 235<br>1999 |
| % % dby Costen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e Derrier Cours Derrier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALEURS Cours Deroler proc. cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALEURS Fruits Inc.   Rachet VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Emission Rachet VALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Emission Ruchat                                  |
| Child Carter   Column   Colu | May Depart   122   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125 | Section   Sect | A.A. 1057 51 1031 72 Fraccilistates. 28 74 213 88 Fraccilistates. 28 74 784 34 Fraccilistates. 28 74 728 35 Fraccilistates. 28 84 21 727 88 Fraccilistates. 28 84 22 378 75 Fraccilistates. 28 84 22 378 76 Fraccilistates. 28 84 1227 88 Fraccilistates. 28 84 1227 88 Fraccilistates. 28 87 1227 89 Fraccilistates. 29 1227 89 1227 89 Fraccilistates. 29 1227 89 Fraccilistate | 881 20 859 71 Pusso Gession 28 89 27 89 10877 04 10715 30 9505 95 5054 32 Phylosophys 5056 95 1343 07 13813 40 Pussos 1227 34 11815 59 Remark  189 74 156 1227 34 1181 59 Remark  189 74 156 13034 63 13034 63 131137 14 107900 14 Remark  111137 14 107900 14 Remark  1227 22 25 88 39 Remark 9 Remark  227 22 28 8 39 Remark 9 | Sile                                             |

CHINGES

SOURS

Prévisions pour le samedi 21 septembre 1991 Pluies orageuses sur une grande moitié ouest du pays

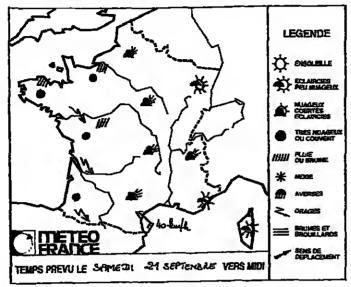

SITUATION LE 20 SEPTEMBRE 1991 A 0 HEURE TU



tion avec encore beaucoup de nuages et quelques pluies ou arages. Les conditions anticycloniques devraient ensuite ee rétablir. Lundi et mardi devraient être des journées blen enso-l-illées.

#### Dimanche 22 septembre

Une bande très nuageuse et faiblement pluvieuse s'élendra le matin du quart sud-quest aux Ardennes et à la Lor-raine, et se décalera l'après midi sur l'Alsace et les Alpes du Nord. Quelmatin les régions plus au sud, notamment les Pyrénées, le Massif Central et les régions alpines. En cours de journée, des prages se developperont à 30 degrés près de la Méditerranée. ques régidus oraques affecteront le

iveau sur ces régione ainsi que su

Un second passage pluvieux péné-trera sur la nord de la France. Il affac-tera les régions voisines des côtes de la Manche en milieu de journée et se décalera ensuite sur le Bassin parisien. les Ardennes et la Lorraine, Seul l'extrême Sud-Est sera assez privilégié et bénéficiera de davantage de soleil.

Les températures minimeles seront comprises entre 11 et 16 degrés du nord au sud. Elles seront voisines de 17 degrés près de la Méditerranée.

Les températures maximales évolu

PRÉVISIONS POUR LE 22 SEPTEMBRE 1991 A 12 HEURES TU



TEMPERATURES maxima - minima et tamps observé Valeurs extrêmes relevées entre le 19-9-1991 à 18 heures TU et le 20-9-1991 à 6 heures TU le 20-9-91

| FRANCE                                  | TOULOUSE 26 19 D                 |                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| AJACCID 27 17 D                         | TOURS 22 15 D                    | TOTAL TO TO                  |
| SIARRITZ 23 21 N                        | POENTE A-PITRE_ 33 23 D          |                              |
| BORDEAUX 27 20 C                        | ĖTRANGER                         | Marchine and an an an an     |
| BOURGES 25 17 N                         |                                  | MEXICO                       |
| BREST 17 IO D                           | ALGER 32 20 D                    |                              |
| CAEN 19 10 C                            | AMSTERDAM 18 7 D                 | MONTRÉAL 23 10 D             |
| CHERBOURG 18 9 C                        | ATHÈNES 27 21 N                  | MOSCOU 10 2 C                |
| CLERMONT-FER _ 27 t5 D                  | BANGEDE 34 25 C                  | NAIROBI 28 10 D              |
| DIJON 21 16 D                           | BARCELONE 26 19 D                | NEW-YORK 28 14 A             |
| GRENDBLE 28 16 N                        | BELCRADS 20 16 N                 | OSLO 16 f D                  |
| LILLE 20 11 C                           | BERLIN 17 11 D                   | PALMA-DE-MAJ 27 19 D         |
| LEMOGES 24 17 D                         | BRUXELLES 20 9 N                 | PÉXIN 19 15 D                |
| LYON 26 16 D                            | LE CAIRE 23 15 D                 | RIO-DEJANETRO                |
| MARSEILLE 27 23 N                       | COPENHAGUE 18 10 D               | BOME 27 29 D                 |
| NANCY 23 13 N                           | DAKAR 30 21 N                    | SINGAPOUR 30 25 C            |
| NANTES 22 16 N                          | DELHI 35 25 D                    | STOCKHOLM 16 11 N            |
| MICE 26 19 D                            | DJERBA 27 22 D                   | SYDNEY 12 8 N                |
| PARIS-MONTS 20 13 D                     | GENEVE 23 15 D                   | Of Digital management of the |
| PAU 24 19 C                             | HONGKONG 32 27 C                 | 10410                        |
| PERPIGNAN 29 21 D                       | ISTANBUL 19 16 N                 | TUNIS 28 21 D                |
| RENNES 26 13 D                          | JERUSALEM 25 17 D                | VARSOVIE 18 IS P             |
| ST-ETIENNE 26 13 D                      | LISBONNE 30 23 D                 | VENISE ZA 20 D               |
|                                         | LONDRES 19 9 D                   | VEENINE 22 13 D              |
| STRASBOURG 23 13 D                      | Wanes 19 9 D                     |                              |
| <del> </del>                            | <del></del>                      | <del></del>                  |
| ABC                                     | D N O                            | P   T   *                    |
| [ · · · [ · · · · · · · · · · · · · · · |                                  |                              |
| averse brume ciel                       | ciel Ciel orage<br>degage magens | pluie tempète neige          |
|                                         | defrage                          | <u> </u>                     |

TU = temps universel, c'est-à-dire pour la France : heura légale moins 2 haures an été ; heure légale moins 1 heure en hivar. (Documen: établi avec le support technique spécial de la Méteorologie nationale.)

# CARNET DU Monde

#### Naissances Naissances

- Madeleine et Daniel SCHNEIDERMANN,

ant la joie d'anaoncer la naissance de

Clémentine.

#### Mariages

Brigitte TIRFOIN Alain LEBEL

font part de leur mariage, qui sera célé-bré le samedi 21 septembre 1991, à 15 heures, en l'église Sainte-Catherine

151, avenue de la République, 5911D La Madeleine.

#### <u>Décès</u>

On naus prie d'annoncer le décès

#### M. Adrien BREGER,

survenu le 14 septembre 1991.

M= Adrien Breger. on épouse, M. et M= Luc Artaud. Odile et Olivier, M. et M. André-Michel Breger, Virginie, Marianne et Delphine, M. et M= Gabriel Haan,

El Olivier, Ses enfants et petits-enfants,

Les obsèques ont eu lieu dans la plus

Cet avis tient lieu de faire-part.

on épouse, M, et M= Christian Hirth

- M= Helène Hirth,

el leurs enfants Isabelle et Nicolas, M= Geneviève Lehr-Hinh et son époux, leurs enfants Marc et Cédric Grunberg,

Juliette et Anaik Lehr, Et toute la famille, ont la profonde tristesse de faire part

#### M. Léon HIRTH. survenu le 7 septembre 1991.

Les obseques ont eu lieu dans la plus

35, rue de Neufeid.

#### 67100 Strasbourg.

Les directeurs, Les chercheurs, ingénieurs, techniciens et administratifs des Instituts de et de biologie moléculaire des plantes du CNRS, à Strasbourg, ont la prafonde tristesse de faire part du décès du

#### professeur Léon HIRTH, membre correspondant de l'Académie des sciences, professeur émérite de l'université

Louis-Pasteur de Strasbourg, directeur honoraire et cofundateur de l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire, chevalier de la Légion d'honneur,

survenu à Strasbourg, le 7 septembre

Sa personnalité, sur le plan tant bumaia que scientifique, a profundément marqué taus ceux qui ont eu le

privilège de le connaître.

[Né le 25 juillet 1916 à Tours (todes et Loire), M Léon Hirth fut instituteur, pais professeur dans le secondaire, avant de passer un agrègation de sciences neturales (en 1946), puis un doctorat les sciences (1958), qui lui permit d'être nommé pro-fesseur de microbirdogia à l'université Louis Pas-teur de Strasbourg de l'Institut de biologia moléculaire et celhaire (dont il fut l'an des co-di-recteurs), et de l'Institut de biologia moléculaire des plantes. Sas traveux portaient essentielle-ment sur les virus des plantes. M. Hirth à thit. depuis 1980, correspondant de l'Académie des sciences.]

#### On nous prie d'annoncer le décès

M™ Monique JACQUINOT-HAMON

survenu à son domicile parisien le 14 septembre 1991.

#### Les obsèques ont eu lieu le mercred à Paris, le 19 septembre 1991. 18 septembre, en l'église de Draval, dans l'intimité familiale.

De la part de Son époux, ses enfants, Ses petits-enfants,

Sa mère, ses sœurs M. Gérard Jacquinot, Manoir de l'église, 14231 Beaufour-Druval.

#### Orleans.

Catherine et Hélène, ses filles, Philippe Martin, Er Claude Mouchard,

jes gendres. Jérôme, Sophie, Jean, Daniel, ses petits-enfants, Ican Dreux,

son frère, Et Marthe, Ses neverty et nièces

Sa famille, Et tous ses amis. Madeleine JEAN-ZAY,

survenu, le 19 septembre 1991, dans sa quatre-vingt-cinquième année.

Les absèques auront lieu le samedi 21 septembre, à 10 h 30, en l'église réformée d'Orléans (cloître Saint-Pierre-Empont), où l'an se réunirs.

L'inhumation se fera au Grand Cimetière d'Orléans.

Cet avis tient lieu de faire-part. 6, avenue Dauphine,

45100 Orléans. 9, rue Tudelle, 45100 Orléans.

- L'Association des amis de Jean Zay a la tristesse de faire part du décès de

#### Madeleine JEAN-ZAY,

et prie d'assister aux obsèques, qui auront tien le samedi 21-septembre, à 10 b 30, en l'église réformée d'Orléans.

61, boulevard de Sébastopol,

75001 Paris. 16, rue Théophile-Chollet, 45000 Orléans.

On nous prie d'annoncer le décès

# capitaine de frégate (H.) Pierre de MORSIER, commandeur de la Légion d'houneur, compagnon de la Libération.

Les obsèques auront lieu en l'église réformée de Perroy (Suisse), le lundi 23 septembre 1991, à 14 h 30.

« J'ai mis mon espoir en l'Eternel, mon ame espère en Lui plus que les sentinelles n'attendent le matin. » Psaume 130, vers. 6.

Nè en 1908, à Genève, Pierre de

Marsier, capitaine au long cours, s'est engagé en septembre 1940, en Palestine, dans les Forces françaises libres. Il a commandé de 1941 à 1943 la corvette Lobélia, en escorte de convois en Atlantique nard. En juin 1944, étant officier en second du 1" régiment de fusiliers marins, il a été appelé à commender cette unité à la mort du capimender cette unité à la mart du capi-taine de frégate Amyot d'Inville, jus-qu'à la fin de la guerre. Il a quitté la mariae en 1948 pour s'occuper de questions humaines dans l'industrie. Il a habité la Suisse avec sa famille et s'est consacré à des lâches sociales et d'aide au tiers-monde.

#### WEEK-END D'UN CHINEUR

#### ILE-DE-FRANCE

Samedi 21 septembre Chartres, 20 h : atelier Raffour; Corbeil, 14 h : art d'Asie : La Varenne-Saint-Hilaire, 14 h 30: argenterie, bijoux-16 h : tapis d'Orient; Nanterre, 14 h : mobilier, objets d'art ; Thenville (Le Plessis-Robinson), 20 h : atelier

Dimunche 22 septembre Chartres, 14 h: mobilier, objets d'art; L'Isle-Adam, 14 h 30 : peintres russes; Provins, 14 h : art africain; Saint-Fargest, 14 h: automobiles de collection: Sens, 14 h: mobilier, ojets d'art; Versailles (Ramean), 14 h : tableaux modernes; Versailles (avenna de Sceaux) 14h : vins : Versailles (Chevaux-Légers) 14 h : tapis. (anissenes)

#### PLUS LOIN Samedi 21 septembre

Bergerac, 14 h : mobilier, objets d'art; Balgaéville (88), 15 h et tou, Aries. Dimanche seulement : 21h: mobilier, objets d'art; Isson- Josnes (41), Hénonville (60).

court, 10 h. 14 h, 20 h: mobilier d'une maison; Tonlon, 9 h. 14 b 30 : mobilier, objets de

#### Dimanche 22 septembre

Avignos, 14 h 30 : mobilier, objets d'art; Biarritz, 14 b 30: bijoux, mobilier : Chalons-sar-Marne, 14 h : Extrême-Orient ; Cismecy, 14 h 30 : tableaux russes: Doullers, 14 h 30: mobilier, objets d'art : Glen, 14 h : mobilier, objets d'art : Gourdon (Bourg-Périguac), 14b : mobilier quercynois; Honflear, 14 h 30: ceramiques, gravures, mobilier: Issoncourt (55), 10 h, 14h: mobilier d'une maison; L'Aigle, 14 h 30: mobilier, objets d'art; Louviers, 14 h 15: mobilier de deux propriétés; Nancy, 14 h: livres; Post-Audemer, 14 h 30: mobilier d'un château.

LES FOIRES ET SALONS Paris, bois de Vincennes, Cha-

#### - M. Olivier Lacoin. El ses enfants Bertrand, Christophe et Anne, ont la douleur de faire part du décès de M- Anny LACOIN,

née Raymond, survenu le 12 août 1991.

Les obsèques ont su lieu le 16 août à Montrigat-le-Blanc (Puy-de-Dôme).

Une messe sera célébrée le vendred 27 septembre, à 18 h 15, en la chapelle Saint-Louis-de-Gonzague, 12, rue Fran-klin, Paris-16.

3, villa Victorien-Sardou, 75D16 Paris.

- M= Francis Puech. M. el M= Bernard Mommeja,

leurs enfants et petite-fille,
M= Odile Puech,
M. et M= Bertrand Puech,
leurs enfants et petit-fils, M. et M= Gérard Bauer et leurs enfants, M. Nicolas Puech,

M. et M= Thierry Harth

ses enfants,
Mª Marcelle Puech,
M. Jean Puech,
ses enfants et petits-enfants
Mª André Puech,

es enfants et petits-enfants M. Jean R. Guerrand. Ma Aline Hermes, leurs enfants et petits-e

Les enfants et petits-enfants de M. et M= Robert Dumas, ses sœur, frère, belles-sœurs, beau-frère M. et M= Paul Suzanne

#### Mª Marie-Thérèse La Pouge, Mª Maria Penas, ont la tristesse de faire part du décès de M, Francis PUECH,

valier de la Légion d'honneu rappelé à Dieu, le mardi 17 septembre 1991, danc sa quatre-vingt-trelzième

L'inbumation a eu lieu dans l'inti-mité, au cimetière protestant de Nîmes.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 23 septembre, à 11 henres, en l'église réformée du Saint-Esprit, 5, rue

Roquépine, Paris-8. « Et Dieu les benlt. »

15, rue Théodule-Ribot, 75017 Paris.

- M= Jeannine Thieffin, son épouse, M. Olivier-Martial Thieffin, M. et M= Bernard Verneau,

ses culants, ont la douleur de faire part du décès de M. Henri THIEFFIN,

survenu à Aix-en-Provence, le 17 septembre 1991, dans sa soixanto-treizième année.

La cérémonie religieuse a été

célébrée, le vendredi 20 septembre, à Aix-en-Provence. - M. Bernard-Claude Vivier-Merle,

Toute la famille, out le regret d'annoncer le décès de M. Jean VIVIER-MERLE, chevalier du Mérite national, maire honoraire des Olmes,

survenu le 16 septembre 1991.

Les absèques ont en lieu le 19 sep-tembre en l'église des Olmes (Rhône).

**CARNET DU MONDE** Renseignements: 40-65-29-94



# TACOTAC

| TOUS LES BILLETS SE TERMINANT PAR |         |        |  |
|-----------------------------------|---------|--------|--|
| 50 028                            | 1       | 40 000 |  |
| D 028                             | GAGMENT | 4 00D  |  |
| D28                               |         | - 400  |  |
| 28                                |         | 40     |  |
| 8                                 |         | 10     |  |

38 • TRANCHE TIRAGE DU 19 SEPTEMBRE 1991

#### Remerciements

- Ales Paris.

Josette

Jean SADOUL. a été mise dans l'impossibilité d'assister à ses obsèques, le mardi 3 septem-

Elle remercie les Alésiens, les personnalités du monde sportif et politique, sinsi que les amis qui se sont associés à

Par ailleurs elle a fait dire une messe à sa mémoire.

Avis de messe Le 1 août 1991, le Seigneur rap100 Page

- 100 THE ME

--

\*\*\*

\* 4 4 4 A

CAMPAGE

-

73.07 30

20.00

23 AM

27.00

22 63

233

10 0 Mg

15-74

4 4 44

10.00

46000

 $(\Sigma_{i})_{i = 0}$ 

Transport

S. Maria

21

a an angalana Marana

A Games Barrella

CANAL PLUS

The state of the s

See Sugar

10 mm 10 mm

A Company

All James and All Control of the Con

45

414

pelait à lui Henri de LA FONTAINE. A son intention et à celle de son

#### Yvonne SOTTAS,

décédée le 15 septembre 1980, une messe sera célébrée le jeudi 26 sep-tembre, à 19 heures, en la basilique Notre-Dame-des-Victoires, 1, rue Notre-Dame-des-Victoires, Paris-2.

- Une messe sera célébrée, le mercredi 9 octobre, à 18 heures, en l'église basse de Saint-Augustin, à Paris-8. pour le repos de l'âme de

#### Michel HOMBERG,

decede le 29 août 1991, à Nogent-sur-Seine (Aube), dans sa quatre-vingt-

De la part des familles Homberg. Pochon, de Hulster et Ferrier.

#### **Anniversaires** - 21 septembre 1991.

Pour le septième anniversaire du Nicolas JABBOUR,

sa famille et ses amis en union de

Soutenances de thèses - Thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication : « Communications-traditionnelles et mouvements révolutionnaires en Iran ; de la Révolution constitutionnelle de 1905-1911 à la Révolution islamique de 1978-1979 ». Soutenue par M= Sétarch Ghaffari (sous la direction de M. le professeur Kazèm Motamed-Nejad). Mercredi 25 sente 16 heures. Université Paris-VII, 2, place Jussieu, salic des thèses, tour 25, rea-de-chaussée.

#### JOURNAL OFFICIEL

Est publié au Journal officiel du vendredi 20 septembre 1991. UN DÉCRET

-. Nº 91-932 dn 18 septembre 1991 fixant les conditions de rattachement d'un institut universitaire de formation des maîtres à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel autre qu'une université et modifiant le décret nº 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonc-tionnement des instituts universitaires de formation des maîtres.

EN BREF COLLOQUE: «Les métiers de l'économiste au service de la déci-sion». - Le 40 congrès annuel de l'Association française de science économique (AFSE), que préside actuellement M. Jean-Claude Milleron, directeur général de l'IN-SEE, se tiendra les 24 et 25 sep-tembre an ministère de l'économie tembre an ministère de l'économie et des finances, 139, rue de Bercy, Paris. Le thème sera, cette année: «Les métiers de l'économiste au service de la décision». La conférence introductive sera prononcée par M. Jean Peyrelevade, président de l'UAP. Une table ronde réunira, sous la présidence de M. Henri Guillaume (ANVAR), MM. Jean-Yves Haherer (Crédit lyonnais), Loik Le Floch Prigent (Elf Aquitaine), Jean-Jacques Lafont (professeur à Toulouse), Jacques Mistral, conseiller économique de M. Michel Rocard. que de M. Michel Rocard.

 Secrétariat de l'AFSE, université Panthãoo-Aaaas, 92, rue d'Aasas, 75006 Paris, 7él. : 44-07-15-75

u La France face à son nouvel environnement international. — Jean Boissonnat, directeur général des rédactions du groupe L'Expansion, animera un déjeunar-débat sur ce thème, le 25 septembre, de 13 heuras à 15 heures, au Club des arts et métiers, 9 bis, svenue d'Iéne, 75076 Paris.

U Inscriptions (290 F) et renseignements : Alerte aux réalités internationales », 24, boulevard Poissonnière, 75009 Paris. Tél. : 45-23-23-63 ou 42-46-65-36.

Carles and a second

ريان ديان نسا

1 to 1 to 2

Specifical Property

Service Control

la magazine e e e e e

Colored September 1995

ter require . . .

 $\{ a_i^{\mu}, a_i^{\mu}\} \in \mathcal{A}$ 

A CONTRACTOR OF THE SECOND

A STATE OF THE STATE OF

March Commence

47.47.45

**.** . . .

No. 14.

waste to a con-

20 L 25

400 000

THE TOP

property of the

3.

3

1-5 15 1 · · ·

, por energy

Sec. 1999

. —

. . .

grand and the second

1 2 41

....

.

IMAGES

50 PIERRE GEORGES

#### Rêves de mariage

e mariage est une valeur à la hausee. Et cele ne plaît-pas tellement à Odile Lemourère qui fut mariée vingt-quatre ans, ne l'est plus et, repentie, part en campagna contre une eussi détestable ins-titution. Le mariage, dira-t-elle, en experte de le déception, « c'est la sécurité du fonctionnaire ». Du fonctionneire de l'amour, cela va sans dire.

Odile Lemourère, dene son' combat contre l'amour officia-lisé, son obsession de ne plus voir des noms se mettre au bas des parchemins, n'est pas au bout de ses peines. Car ils en rêvent toutes et tous. Même en revern toutes et tous. Meme ses enfants qui ne sont plus très ioin de la traiter de dés-équilibrée, ou de baba-cool rin-garde. Se mettre la bague au doigt, enfin, devant M. le maire et M. le curé, le pasteur, le rab-bin Se curé, le pasteur, le rab-bin Se curé, le pasteur, le rab-bin Se curé, le pasteur, le rabbin. Se marier, ah I la riche et belle et bonne idée, comme papa-mamen, ou plutôt comme grands-pepa-meman, qui eux, eu moins, eveient des prin-

cipes. Le reportage de Pierre Bonte, pour « Envoyé epéciel », eur A2, n'était pas de ceux susceptibles de révolutionner la planète ou de bouleverser les foules.

Une petite chose sans prétention, impressionniste, eur une idée toute simple : suivre trois mariées de l'an 91 et leur demander pourquoi et comment elles en étaient errivées

20.45 Variétés ? Tous à la Une.

23.50 ▶ Spécial sports : Boxe.

L'Hartrage... Dans le huis clos famillal...

0.55 Journal, Météo

et Bourse.

A-2

22.05 Série :

20.45 Jeu : Fort Boyard.

22.50 Cinéma : L'Ultima Razzia, • • •

0.10 Journal et Météo.

FR 3

Pas de faire-part

pour Max. Une inspection rapide.

20.45 Magazine:
Thalessa.
Présentation de l'expédition
Antanctica: Les Dublés de

Ile. en 1930.

21.40 Magazine:
Caractères.
Avec leurs meilleurs sentiments. Invités: Jean-Marc Roberts (Monsieur Pinocchia); Michel del Castillo (Une femme en aul); Michella Fitoussi (Leure à mon fils et à tous les petits garçons qui deviendronr. un jour des hommes); Anne Wiszemsky (Matriné); Yves Simon (Is Dérive des sentiments).

22.45 Journal et Michen.

23.10 Magazine : Musicales. Portran de Zino Francescatti.

0.05 Magazine : Ramdam.

CANAL PLUS

20.30 Téléfilm : L'Incident. En 1944 sur Faus-Unis, dans un camp de prisonniers alle-mands.

22.05 Documentaire : Invraisemblables animaux d'Australie.

22.50 Flash d'informations.

Cinéma : Qui veut la peau de Roger Rabbit? s.s Film américain de Robert Zemeckis (1988).

0.40 Cinéma : Faux et usage de faux. » Film français de Leurent Hey-

nemann (1990). · · ·

LA 5

20.40 Journal des courses.

23.00 Cinéma :

22.45 Journal et Mátão.

Un cedevre est retrouvé su

Film. américain: de Stanley Kubrick (1958).

Sept marins oublies sur une Re, en 1930.

17

1 N. 15

. 3

à de parailles axtrámitéa. La réponse est venue, vieille comme le meriege : l'emour, M. Bonte, l'amour. Le vral, le grand, le beau, le définitif et inoxydable amour, qui fait qu'après avoir vécu ensemble pendant quelques mois, quelques années per amour, on se marie par plus d'amour encore.

Meie ne pleisantons pas : c'eet sérieux le meriege. Et c'est bien en ce sens-là que lee trois jeunes femmes le vivaient. avec du rêve plein la tête et de l'émotion plein la voix. Elles voulaient et ont eu un mariage de rêve, un mariage en blanc, un mariage cárémonie, avec famille, emis, messe, musique, jeta da riz, jarretière de le meriée eux enchères. Un mariage avec papa larme à l'œil et futur eoigneusement écarté des préparatifs.

L'une des mariées, qui vivait depule plusieurs ennéee evec son compagnon, e décidé, à la veille de leurs noces, de retourner pour le demier soir chez se mère. Et de ne plus réeppereître que eur lee merches de la mairie au bras de papa. La deuxième, mère d'une fillette de sept mois; en e profité pour faire coup double de bonheur, meriege et beptême dans le foulée devant un curé revi de l'eubeine. Et le troisième, dans la certitude de ees dix-huit ans, e dit : « C'est sûr, sûr et sûr, c'est pour toujours.»

23.25 Feuilleton : Mystères à Twin Peaks. 0.15 Journal de la riuit.

0.25 Dernain se décide aujourd'hui. hvité : Hubert Leclerc de

0.30 Le Club du télé-achat.

Les Disparus du lac. Un caderre dans le placard. 22.25 Série : Equalizer.

0.00 Six minutes d'informe-

L'Anthropographe.

21.00 Téléfilm : L'Amourausa.

22.30 Documentaire : Sea Coal.

20.00 Musique : Le Rythme et la Raison. Bali : pas question de rêver. 5. Le choc des musiques.

22.40 Les Nuits magnétiques.
Journal d'un coup d'Etat.
Leningrad-Moscou; août
1991. 4. Moscou; place de
la liberté.

0.05 Du jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUE

20.05 Avant-concert.

20.30 Concert len direct de la Biennele de la musique françaisel : Tarentelle syrienne.

La Demoisselle élue, de Debussy : Epiphanie pour violoncelle et orchestre, de Caplet : Symphonie en si bémol majeur, de Chausson, per le Chour et l'Orchestre philharmonique de Redio-France dir. Merek

rance, dir. : Merek

0.50 Musique : Code.

20.05 Avant-concert.

La salson du brame.

FRANCE-CULTURE

Black and Blue. Bix : la musique et la légende

23.20 Magazine : Vėnus.

LA SEPT

20.00 Documentaira:

20.30 Radio-archives. 21.30 Musique :

M 6

20.30 Météo 6.

23.50 Capital.

tions.

20.40 Téléffin :

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-lundi.
Signification des symboles : P signalé dans « le Monde radio-télévision » ; n Pilm à éviter ; n On peut voir : na Ne pas manquer ; nn n Chef-d'œuvre ou classique.

Vendredi 20 septembre

17.20 Divertissement: Mondo Dingo.

17.50 Magazine : Trente millions d'amis. 18.20 Jeu : Une famille en or. 18.45 Série : Marc et Sophie. 19.15 Jeu : La Roue de la fortune.

19.45 Divertissement : Le Bébête Show. 19.50 Tirage du Loto. 20.00 Journal, Tiercé, Tepia vert, Météo et Loto. 20.45 Variétés : Succès fous.

22.35 Téléfilme : La Belle et l'hálico. O.10 Magazine:
Formule sport.
Moto: le Bol d'Or sur le circuit Paul-Ricard; Le Décastar de Telence; Rugby: présentation du groupe 3; Football: championnat de France.

1.10 Journal et Météo.

A 2

14.05 Megazine : Animalia 15.00 Magazine :
Sports passion.
Tennis : demi-finale double de le Coupe Davis (France-Yougoslavie) : Tennis de table : World All Star Circuit.

17.00 Série : Les Cinq Demières Minutes. 18.35 Jau : Dessinez, c'est gegné l

19.00 Série : L'homme qui tombe à ple. 19.50 3 Minutes pour faire lira. 20.00 Journal et Météo. 20.45 Magazine : La Nuit des héros.

22.25 Magazine : Double jeu. 23.50 Concert Paris-Moscou,

TF 1

14.15 Série : Rick Hunter, inspecteur choc.

15.10 Série : Columbo.

16.55 Disney parade. ·

18.15 Magazine : Téléfoot. A 19.00, Loto sporté.

19.05 Megazine : 7 sur 7.

20.45 Cinéma : Le Retour

22.45 Magazine:
Ciné dimenche.
22.50 Cinéme: La Corde. BE
Film américain d'Alfred Hitchock 11948). Avec James
Stawert, John Dell, Ferley

0.15 Megazine : Télévitrine.

0.40 Journal et Météo.

13.25 Dimanche Martin.

14.55 Sárie : Mec Gyver.

17.35 Documentaire :

19.25 Série : Maguy.

20.00 Journa) et Météo.

15.45 Dimanche Martin (suite).

L'Equipe Cousteau à la redécouverte

Andaman, les îles invisibles.

18.25 Magazine: Stade 2.
Athlétisme: Finale du Grand
Prix, à Barcelone, Piazist à
travers Telence; Football:
championnat de France;
Rugby: championnat de
France; Automobile: Grand
Prix de formule 1 à Estoril;
Tennis: Coupe Davis, à Pau;
Résultats de le semaine;
Parapente: championnat du
monde; Besket-ball: championnat de France; Parachutisme: championnat de
France; Cyclisme: Trophée

19.50 1,2,3, Théâtre (et à 1.23).

20,45 Serie : Haute tension. Adriena. Une jeune fille traumetisée...

22.25 Magazine : Bouillon de culture. Invité : Patrice Chéreau.

chutisme : championnat de France; Cyclisme : Trophée Barachi.

du monde. Andaman, les îles invisibles.

20.00 Journal, Tiercé,

Invité: Veléry Giscard d'Estaing.

# Samedi 21 septembre

pour les héros.

FR 3

14.00 Variétés : Eurotop. -- De 15.00 à 19.00 La Sept --19.00 Le 19-20 de l'information. De 19.12 à 19.35, le journal de la région.

De 20.00 à 0.00 La Sept **CANAL PLUS** 

15.05 Documentairs: Histoires d'eau. 15.30 Super Model of the World. 17.05 Les Superstars du catch.

En clair jusqu'à 20.30 -18.00 Décode pas Bunny. 19.05 Dessin animé: Les Simpson.

19.30 Flash d'informetions.

19.35 La Top. 20.30 Téléfilm : lan Fleming ou les Mémoires d'un espion. Les confidences d'un célèbre

agent secret.

22.15 Magazine: Quelle horreur! 22.40 Flash d'informations. 23.00 Cinéma : La Brigade enti-monstres

(Monster Squad). # Film américain de Fred Dekker 11987). 0.20 Cinéma : Mort d'un soldat. ■ Film australien de Philippe More (1985).

LA 5

13.20 Magazine : Intégral. Grand Prix du Portugal. Sport : Formule 1. Essais du Grand Prix du Por-

15.15 Série : Le Retour de Mike Hammer. 15.05 Série : Frog Show. 16.20 Tierce à Evry.

C'est pour rire. 17.00 Spécial drôles d'histoires. 17.25 Série : Deux ffics à Miami.

16.50 Divertissement :

18.15 Série : Le Loi de Los Angeles. 19.05 Série : L'Enfer du devoir. 20.00 Journal et Météo.

20.40 Journal des courses. 20.50 Téléffim : Les Roses rouges de la revanche. 23.50 Journal de la nuit. 23.50 Série : Freddy,

le cauchemai

de vos nuits.

M 6

14.40 Série : Laramie. 15.30 Série : Les Espions. 16.20 Jeu : Hit hit hit hourra l 16.25 Série : Vic Oaniels. filc à Los Angeles.

15.50 Série : Vegas. 17.40 Série : L'Homme de fer. 18.30 Série : Les Têtes brûlées. 19.20 Magazine : Turbo.

19.54 Six minutes d'informe tions. 20.00 Sèrie : Papa Schultz. 20.35 Téléfilm : Les Pom-Pom Girle de Los Angeles.

22.15 Téléfilm : La Secte de la lumière. 23,50 Six minutes d'informa-

LA SEPT

15.35 Megazine : 24 Heures (rediff.).

Les Plus Grandes

Cascades du monde.

Appelez-moi Johnny 5. D Film américain de Kenneth Johnson (1988), Avec Fisher Stevens, Micheel McKean, Cynthia Gibb.

L'Equipe du dimanche. Présentation du sommaire.

Oaddy nostalgie. II Film frençois de Bertrand Tevernier (1990). Avec Dirk Bogarde, Jane Birkin, Odette Laure.

Marie des Isles. □ Film franco-italien de Georges Combrat (1959). Avec Selinda Lee, Alain Seury, Magall Noël.

qui valait 3 milliards

La Loi de Los Angeles.

14.15 Megazine : Le Club F1. A 15.00 retransmission en direct du Grand Prix du Portu-

17.00 Tiercé à Longchamp.

17.20 Série : Lou Grent.

19.00 Magazine : Dimanche 19 h Elkabbach. Invité G. Marchais.

20.00 Journal et Météo.

23.30 Magazine: Top chrono.

0.30 Le Club du télé-achat.

15.30 Jeu: Hit hit hit hourra!

15.45 Téléfilm : Cleir de lune.

17.15 Série : L'Homme de fer. 18.05 Série : Supercopter.

Les Routee du paradis.

0.20 Journal de la nuit.

M 6

13.50 Série : O'Hara.

14.40 Série : Laredo.

19.00 Série :

18.10 Série :

20.50 Cinéma :

Les Simpson.

19.45 Flash d'informations.

22.10 Flash d'informations.

22.20 L'Equipe du dimanche.
Football : Boxe : Football
américain.

16.35 Dessin enimé :

17.00 Documentaire :

18.00 Cinéma :

19.50 Ca cartoon.

20.25 Magazine:

20.30 Cinéma :

1.20 Cinéma :

LA 5

13.20 Série : L'homme

13.25 Téléfilm : L'Amoureuse. 15.00 ➤ Documentaire : Vie privée d'un orchestre. 16.00 Documentairs :

Les Nouvelles Grendes Person 17.00 Magazine: Avis de tempête.

19.00 Documentaire : 20.00 Histoire parallèle.

20.55 ► Documentaire : Et la vie. 22.30 Le Courrier des téléspec-

tateurs. 22.35 Soir 3. 22.55 ▶ Documentaire : Salsa opus 1.

23.45 Cinéma d'animation :

FRANCE-CULTURE

20.00 Musique : Multipliste.
Musique et technologie d'eujourd'hui. Rétroepective du
Cycle acousmetique de l'INAGRM.

20.30 Photo-portrait. Patrick Naggar, designer

20.45 Avignon 91. Mobie-Diq. de Marie Redonnel. 22.35 Musique : Opus. 0.05 Cleir de nuit.

FRANCE-MUSIQUE

20.05 Lea Français jouent Mozert à Redio-Frence. Concert (en direct de la Mai-son de Radio-France): Qua-tuor pour cordes et pieno en sol mineur K 47B, de Mozart.

sol mineur K 47B, de Mozart.

20.30 Concert len direct du Grand Auditorium): Mitridate, ouverture en ré majeur K 87, Concerto pour piano et orchestre nº 5 en ré majeur K 175, Idoménée lextraits), Concerto pour clarinette el orchestre en la majeur K 622, de Mozart par l'Orcheetre philharmonique de Radiophilharmonique de Radio-France, dir. : Frédéric Chastin.

23.05 Pousaières d'étoiles.

19.54 Six minutes d'informa-

Princesse Daisy.

(1º partie). Sa sœur jumelle est handica-pée mentale.

Caligula et Messaline.

Pass [1981]. Avec Vladimir Brejovic, Betty Roland, Anto-nio Passalia.

0.20 Six minutes d'informa-

15.40 Documentaire: Portrait

17.40 Documentaire: Sea Coal.

L'Anthropographe.

20.00 Documentaira: L'Hen-

tage de le chouette.

des téléspectateurs.

| Want to Go Home. m

Le Chant du styrène.

Film français d'Alain Resnais [1988].

Film espagnol de Carloe Saura [1970].

de Zino Francescatti.

LA SEPT

18.45 ➤ Documentaire : On e le droit

19.05 Documentaire :

20.25 Le Courrier

22.10 Court métrage :

D'Alain Resnais

des délices. n n

22.30 Cinéma : Le Jerdin

0.00 Court métrage :

Les Désastres

de la guerre.

20.30 Cinéma :

de se révolter

20.00 Sárie : Cosby Show.

20.30 Magazine : Sport 6.

M 6 express.

20.40 Téléfilm :

22.25 Cepital.

22.35 Cinéma :

22.20 Informations:

#### Dimanche 22 septembre

Derniers Far West. La Colombia. 0.45 Journal et Météo. 13.20 Série : Hooker.

FR 3

13.50 Magazine: Faut pas rever. Etats-Unis : Centrel Park ; France : le royaume des men-teurs du Gabion : Hard : les

chevaux d'Hogou. 14.45 Magazine: Sports 3 dimenche. Tennis : demi-finale de la Coupe Davis (France-You levie), en direct de Pau; Set & match; Actualité et résultats; de l'Inspecteur Harry. II Film américain de Clim Ess-twood (1983). Avec Clim Eastwood, Sondra Locke, Pat Hingle.

Les magazines couleurs. 18.00 Magazine : Montagne. Ligna de via. Pompiers dans les gorges du Verdon... 18.30 Jef.

19.00 Le 19-20 de l'Information. De 18.12 à 18.35, le journal de la région. 20.05 Série : Benny Hill.

20.40 Cirque : Ringling Bross and Barnum's Bailey Circue.

Ce soir à 22 h. Le Divan d'Henry Chapier Le couturier

22.25 Journal et Météo. 22.40 Histoire de voir.

un adolescent à Venise.

En clair jusqu'à 14.00 13.30 Magazine : Rapido.

Louis Féraud

22.00 Magazine : Le Divan. Invité : Louis Féreud.

Delmast et Durandelle. 22.45 Cinéma : Casanova,

Film Italian de Luigi Comencini (1969). Avec Leonard Whi-ting, Maria Grazia Buccella, Lional Standar (v.o.). 0.45 Musique:

**CANAL PLUS** 

14.00 Téléfilm : Le Dossier Lencaster Miller.

23.45 Documentaire : 23.07 Poussières d'étoiles.

CHAQUE DIMANCHE à midi

22 septembre Michel Edouard LECLERC

Rediffusion à 1 heure du matin

**SUR ANTENNE 2** 



the state of the s

#### 20.40 Journal des courses. FRANCE-CULTURE Ella Lectrice. BBB Film français de Michel Deville 11888). Avec Micu Micu, Christian Ruché. Sylvie Leporte. 20.30 Atelier de création

rediophonique. Musiques et chiffres - Structuree,

22.35 Musique : Le Concert Idonné le 2D juillet à Villeneuve-lès-Avignon lore des manifestetione du Centre Acanthes) : Pièces pour quatre timbales, Enchanted Praludes pour flûte et violoncelle, de Carter ; Densité 21,5, de 22.35 Magazine : Reporters. Le KGB voil rouge : Gretua Genn : Le dernier jour de... Jimi Handrix : Que sont-ile devenus ? : Kim Phunk. Les meilleurs momente du Grand Prix du Portugal. Varese ; ... I (air) a..., de Holli-ger ; Plaisong, d'Aitken ; Le Sifflement dee vents porteurs de l'amour, pour fibra er per-0.50 Concert.

Concerto pour violon el orchespre de Mendelssohn, par l'Ensemble instrumental de France. cussion, de Trembley, par Robert Aitken, fiùle, Sylvio Gualda, percussion, Roban de Saram, violoncella. 0.05 Clair de nuit.

#### FRANCE-MUSIQUE

20.05 Mezza voce.

20.30 Concert Idonné le 30 octobre 1990 à Hambourg): Symphonie n° 8 en mi mineur, de Bruckner, par l'Orchestre symphonique de la radio de Hambourg, dir. Gunter Wend.

23.05 Poussières d'étoiles.

20.50 Série : Les Enquêtes de Christine Cromwell.
Une jeune diplômée de Harvard vole au secours de son amie mariée à un riche tyran. 22.30 Série : Capitaine Furillo. 

to, 

. -الدامين

59.17 Section 1

≠ 2 A ≠

1 18 0 12000 92 . .. . Grand C 40.00

-1.4 .... respectively. 13 10 10

ener eri Primaren

i., 7.57

# L'assassinat de Chapour Bakhtiar aurait été commandité de Téhéran

A la demende du juge Bru-guière, le brigade criminelle de le préfecture de police de Paris e interpellé, les 17 et 18 septembre, une douzaine da pereonnee dans le cedre de l'enquête eur l'eeeeesinet de Chapour Bakhtiar, l'ancien premier ministre du cheh d'Iren. Permi elles figure M. Massoud Hendi, ressortiesant iranien, membre da la famille de l'ayatollah Khomeiny, connu pour eee reletione dene les hautes sphères du régime des mollahs.

Un mois et demi après l'assassinat de l'ancien premier ministre du chah, tous les chemins d'enquête mèneni aujourd'hui à Teheran.

L'ESSENTIEL

DÉBATS

La France du douta, par Michel Brulé et Albert Merlin Défense

du Jepon, par Jacques Lévy

· Ratour des Khmers rouges,

ÉTRANGER

en URSS...... 4 et 5

Accroissament des tensions

POLITIQUE

Vers une présidence bicéphale 9

du mouvement écologiste

M. Waechter repousse les propo-sitions d'union de M. Lalonde.. 9

SOCIÉTÉ

250 millions de plus sont prévus

pour las banliaues dans le projet de loi da finances pour 1992. 10

**CULTURE** 

sur instruments d'époque .... 13

COMMUNICATION

ses émissions en Belgique

Les relations complexes des Wallone avec les chaînes

SANS VISA

La Mongolia sans faucille ni

marteau • La Goutta-d'Or • Seint-Nazaire, quai des lumières • La table • Les jeux...

ÉCONOMIE

Me Cresson a présenté son pro-

gramma davant un partarre de

Services

Marchés financiers .... 28-29

Météorologia.....30

Radio-Télévision ........... 31

Week-end d'un chineur.... 30

Loto, Tae o Tac .....

Le budget du ministère

nar Jean Brunet....

L'évolution de la crise

Le processus de paix

au Proche-Orient

entre Washington

Bataille au CDS

Les divisions

de la ville

La «Symphonie

Berlioz par Gardiner

La Cinq arrête

La réforme

de l'apprentissage

fantastique» à Lyon

Devant les enquêteurs, M. Mas-soud Hendi, petit-neveu de l'ayatol-lah Khomeiny, met aussi en avant ses liens d'amitié avec un proche parent du ministre de l'intérieur iranien. Autant de relations qui lui ont permis d'obtenir des vrais-faux passeports (documents authentiques mais portant de fausses identités) pour les deux tueurs présumés venus de Teheran, Mohamad Azadi et Ali Rad Vakili. M. Hendi aurait bénéficié de

l'aide d'un membre du cabinet du ministre des télécommunications à Téhéran. Dès le mois de mars, il aurait obtenu des vrais-faux et des visas pour les deux assassins pré-sumés. Résidant alors en France, il s'était porté caution pour leur entrée dans l'Hexagone, A l'époque, les photographies montraient des visages barbus. Des pilosités qui avaient disparu, début juillet, sur les documents qu'il avait à nouveau procurés aux deux membres du commando. Fin juillet, les tueurs présumés utiliseront, toute-tois, un troisième jeu de docu-

L'homme est une figure connue des services spéciaux français. En 1984, il était le correspondant de l'IRIB, la télévision iranienne en France, et, à ce titre, très procbe de l'ambassade d'Iran à Paris. A cette epoque, M. Massoud Hendi avait été entendu à titre de témoin dans le cours de l'enquête sur le meurtre du général Ghomam Ali Oveissi, ancien gouverneur militaire de Téhéran sous le régime du chah, assassiné à Paris le 7 février 1984. Trois ans plus tard, le nom de M. Massoud Hendi réapparaissait à propos des attentats terro-ristes qui avaient seconé la France en septembre 1986. Chargé du dossier, le juge d'instruction parisien Gilles Boulouque demandait alors à entendre le numéro deux de l'ambassade irantenne à Paris, M. Wahid Gordji. Tandis que la « guerre des ambassades » battait son plein entre Paris et Teheran. un ancien commandant des pasdanienne) mettait en cause Wabid Gordji et Massoud Hendi, en révélant que ce dernier était le correspondant à Paris du réseau iranien charge des opérations terroristes en

Agé d'une quarantaine d'années. le parent de l'ayatoliah se serait

reconverti en homme d'affaires installé à Téhéran à partir de 1986. Selon M. Ali Chakeri, responsable en France du Mouvement national de la resistance iranienne, organisa-tion presidée par Chapour Bakhtiar, M. Massoud Hendi aurait ensuite été, « jusqu'en 1986, un haut responsable de la télévision en fran, avant d'être nommé à l'am-bassade d'Ican à Paris en tant qu'attoché de presse. Ce poste lui servait en fait de couverture pour se livrer au trafic d'armes pour Téhèran. Il sera par la suite expulse, une première fois, de France».

Le magistrat instructeur chargé du dossier sur l'assassinat de Cha-pour Bakhtiar, M. Jean-Louis Bruguiére, doit prochainement enten-dre M. Hendi. Dans la foulée de l'interpellation de ce dernier, les enquêteurs ont appréhendé une douzaine de ses contacts réguliers en région parisienne. Ces ressortissants iraniens ne seraient que des comparses. Vendredi midi, seul M. Hendi était maintenu en garde à vue dans les locaux de la brigade criminelle, Il devrait être prochai-nement entendu par le juge Bru-

#### Terrorisme d'Etat

Un court séjour en Turquie du magistrat est à l'origine de cette accélération de l'enquête. De lundi 16 septembre à mercredi 18 septembre, le juge Bruguière, accompagné d'enquêteurs de la brigade criminelle, a pu confirmer la pré-sence d'une «base arrière» à Istanbul. Il a pu établir que les faux papiers étaient fournis par une filière de trafiquants en feux document démantelée par la police turque (le Monde du 7 septembre) sur des informations transmisse au vivante de la contraction de la contract ments installée à Istanbul et récemdes informations transmises par la police française dans le cadre de l'assassinat de Chapour Bakhtiar.

Cette filière aurait notamment fourni aux fuyards les faux passe-ports tures - aux noms de Musa Kocer et Ali Kaya - grace auxquels ils avaient franchi la frontière franelvétique apré Trois Iraniens liés à ce réseau, Siroos Gbesghnai, Mesoud Edipsoy et Salman Timnak, ont été interpellés à la suite d'une descente de la police turque dans le quartier stanbouliote de Laleli, où vit la majeure partie d'une communau iranienne forte de dizaines de milliers de membres

Il n'est pas certain que les auto rités iraniennes donnent suite à la commission rogatoire internationale lancée par la justice française pour aller enquêter en Iren sur les conditions de délivrance de ces

La poursuite de l'enquête devrai peser sur les relations diplomatiques entre Paris et Téhéran, Pour s'opposer au « terrorisme d'Etat ». des personnalités de la vie publique française ont crée, il y a peu, ur Comité pour la vérité sur l'assassinat de Chapour Bakhtiar, Visant explicitement le régime de Téhéran, MM. Claude Cheysson, Régis Debray, René Dumont, Max Gallo, Felix Guettari, Edgar Morin et Mª Simone Weil voulaient ainsi marquer leur condemnetion de a régimes qui poursuivent et même eliminent physiquement leurs opposants jusque dans les pays où ils ont trouvé asile ». Les personnalités demandaient que toute la lumière soit faite sur de tels assassinats et sur «la véritable identité de leurs

Dans une résolution votée le 12 septembre, le Parlement européen avait estimé qu'« à y a certaines raisons de penser que l'assassinat de Chapour Bokhtior a été commis par des agents du gouvernement iranien», tout en regrettant que «les gouvernements de certains Etats membres, à la recherche d'avantages diplomatiques ou commerciaux, semblent vouloir ignores les actions criminelles du gouvernement iranien». Les parlementaires europeens étaient alles jusqu'à inviter «instamment les autorités francaises à poursuivre les criminels arec toute la rigueur voulue»:

Le gouvernement français suit de trés prés les développements de l'enquête. Début septembre, un communiqué de l'Elysée indiquait que la visite officielle du président annulée ni ajournée. Il est clair que le voyage de M. Mitterrand se trouve de plus en plus fortement

**ERICH INCIYAN** 

#### Prévu à l'automne Le débat sur la sécurité intérieure repoussé

« Une politique de sécurité inté-rieure ne saurait être gérée au jour le jour, ses objectifs et ses moyens ne sauraient être réajustés au gré des évènements, o déclaré le ministre de l'intérieur, M. Philippe Marchand, mercredi 18 septembre devant les auditeurs de l'Institut des hautes études de la sécurité interieure (IHESI) à Peris. Quelle que soit sa forme, il faut qu'intervienne, au niveau du gouvernement et du Parlement, une definition des priorités et des moyens.»

Sans citer de dates, M. Marchand a indiqué que le dossier ferait l'objet d'une communication en conseil des ministres, suivie d'un débat au Perlement, puis d'un ou plusieurs projets de lois. Aucun evant-projet de loi sur la securité intérieure n'a été déposé par le gouvernement, assurait-on ieudi 19 septembre eu cabinet du ministre de l'intérieur - ce que confirmait Matignon. Le ministère de l'intérieur e simplement rédigé un projet de communication en conseil des ministres. Il semble d'ailleurs très peu probable, contrairement à ce qu'evait sou-haité M. Marchand, que le débat sur la sécurité intérieure intervienne eu cours de la session parlementaire d'automne

SUR LE VIF

CLAUDE SARRAUTE

# Les bouquins des copines

France profonde? Un livre per semaine. Lequel? Par ordre da préférence, Femme actuelle, Prima et Voici, sens compter Télé 7 jours ou Télé star, bien sûr. Ça s'appelle un livre. Ca coûte trois francs six sous. Et ca se prête aux copines : dis donc, demain c'est samedi, et elle me l'a pas encore rendu, mon bouquin, Jeanine | A quel rayon elle est, là, aujourd'hui, que j'aille lui réclamer... A la fingene?

Catte presse, que dis-je, cette littérature, la seula qui soit véritablement populaire, elle tire à des millions d'exemplaires, voue savez d'où elle nous vient? D'outre-Rhin. A le tête de ce groupe allemand, Axel Ganz, un génie du marketing e fait faire des études de merché en Espegne, an France, en Grande-Bretagne et en Italie pour arriver à cerner le profil de Me- Tout-le-monde.

Résultat : un produit identique dans chaque pays, répondant aux mêmas préoccupations, mon mari ronfle le nuit, ma belle-mère me nompe l'air, mon goese me ramène des mauvaises notes et ma plante verte a pas le moral.

TOUS savez ce qu'alle lit, la | Seuf qu'à la page « recettes de cuisine » la daube remolace chez nous la paella, le steak and kidney pie ou la kartoffelsalet. Comme quoi on n'a pas attendu 1993 pour la faire, l'Europe des nanas, Quant à l'Europe des potins,

qui couche avec qui, elle ignore les frontières, merci Voici, et nous rencarde de Hambourg à Madrid, et de lundi en lundi, moi, je me précipite sur les amours secrètes de Caroline ou les liaisons de Johnny. An grand damde Paris-Match, qui dans un premier temps s'empresse de recoller l'image déchirée de ses covers préférées en nous balancant les vieux clichés d'une veuve inconaolable ou d'un jeune marié au combia du bonheur conjugal Quitte à lâcher le morceau un peu plus tard, pour na pas êtra bouffé par la concurrence.

Oui, parce qu'à en croire une récente enquête, ce que 73,2 % des Français cherchent dans la presse, si surprenant que ca peraisse, c'est de l'information. Soue toutes ses formee. La vérité, toute la vérité, rien que la vénté. Pieux ou par omission, le mensonge ne fait plus recente.

#### **EN BREF**

M. Chirac. - La chambre criminelle de la Cour de cassation a désigné, mercredi 18 septembre, le juge d'instruction du tribunal d'Orleans pour instruire un dossier dans lequel M. Jacques Chirac, au terme de l'arrêt de la chambre, est susceptible d'être inculpé d'incita-tion à la haine raciale. Cette désignation intervient eprès le dépôt d'une plainte avec constitution de partic civile d'un particulier d'ori-gine congolaise, qui faisait suite à un discours prononcé par M. Chi-rac le 19 juin à Orléans, dans lequel il evait parlé de «l'odeur» imputable aux immigrés

#### M. Pierre Bérégovoy invité du «Grand Jury RTL-le Monde»

M. Pierre Bérégovoy, ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, eera l'invité de l'émission hebdomadaire «Le grand jury RTL-le Monde» dimenche 22 septembre, de 18 h 30 à 19 h 30.

Le maire socialiste de Nevers répondra aux questions d'André Pesseron et d'Erik Izreelawicz du Monde et de Dominique Pennequin et de Jean-Yves Hollinger de RTL, le débet étent dirigé par Henri

Depuis 1894 DE LA SIMPLE RETOUCHE **AU PLUS BEAU VÉTEMENT** avec la garantie d'un grand maître tailleur COSTUMES MESURE

à partir de 2 690 F PANTALONS 895 F VESTONS 1 795 F 3 000 tissus Luxueuses draperies anglaises Fabrication traditionnelle TAILLEURS, JUPES, VESTES

UNIFORMES ET INSIGNES MILITAIRES **LEGRAND Tailleur** 27, rue du 4-Septembre, Paris - Opéra Téléphone ; 47-42-70-61. Du tundi su samedi de 10 h a 18 b

MANTEAUX ET PARDESSUS

L'ALBUM 91

Le Monde

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

LE PRÉSIDENT HIP HOP!

MAROC

#### Le bagne de Tazmamart anrait été rasé et ses détenus transférés

Le bagne de Tazmamart, dénoncé par les organisations humanitaires, aurait été détruit et ses prisonniers auraient été transfèrés vers d'autres centres de détention, à Kénitra, au nond, de, Rabat, et dans le région de Ouarznzate, dans le sud-est du pays, at an appris, vendred 20 novembre, de source diplomatique bien infor-mée à Rabat. De source marocaine haut placee, on confirme, sous le secau de l'anonymat, que la prison militaire de Tazmamart, un aucien fortin perdu dans l'Atlas, a été «completement rase il y a plusieurs semaines». Hassan II a toujours démenti l'existence du bagne de Taz-mariart. Pourfant, outre les dénon-ciations provenant d'organisations humanitaires comme Amnesty International, un rapport du gouverne-ment américain sur les violetions des droits de l'homme en Maroc, publié en 1990, avait fait état de vingt-neuf morts à Tazmemart et des «graves problèmes de santé» des détenus qui ont survéeu. Le roi Hassan doit entamer, le 26 septembre, une visite officielle aux Erats-Unis. -

**PRATIQUEZ** 



ET GAGNEZ

· Impact sur un public qualité des contacts influence en réunions. · moîtrise en entretiens force de conviction rayonnement de votre personnalité

CONFERENCES GRATUITES 90 CHAMPS ELYSEES Mar 24 et Mar 25 Sept : de 18h30 à 17h15 les 24, 25, 26 Septembre : de 19h prácises à 20h45

GARE de LYON, Hotel Frantou jountant le tour de la Gare Mardi 24 Septembre de 18h précises à 20145 Party 2 DESMAY, près de l'Hôtel Mercure Lun 30 Sept et Mer 2 Oct de 18h précises à 20h45 - SAINT GERMAIN

ENTRAINEMENT CARNEGIE Leader mondial de la Formation Présenté en France par la Sté Weyne 2-Rue de Marty - 78150 Le Chesna Tel 1-39 54 61 O6 - Fax 1-39 54-81 25

#### M<sup>me</sup> Cresson dote son cabinet de neuf « coordonnateurs de cellule »

La réorganisation de Matignon

La réorganisation du cabinet de Mrs Edith Cresson, commencée pratiquement au lendemain même de son installation, a franchi, jeudi 19 septembre, une nouvelle étape. Pas de réclies surprises dans cette réorganisation, si ce n'est le départ de M. Alain Pichon. Cet ancien secrétaire général de la Cour des comptes, qui a assuré l'intérim du directeur adjoint de cabinet entre le départ de M. Alain Prestat et l'arrivée de M. François Lamoureux, était sur-tout (avec M. Jean-Phillipe Atger, dont le départ du service de presse est officialisé) le seul membre de l'équipe de Matignon qui, après avoir travaillé avec M∞ Cresson au ministère de l'agriculture, avait gardé des liens professionnels avec elle. Il se voit confier par le chef du gouvernement «une mission de rellexion et de proposition sur l'évolution de l'École nationule d'administration et de son environ-

Voici la nouvelle organisation de la direction du cabinet du premier ministre, telle que le service de presse l'a publiée : M. Abel Farnoux est conseiller spécial du premier ministre; MM. Moine, directeur, et Lamoureux, directeur adjoint, sont assistés de conseillers charges d'animer et de coordonner bres: MM, Ivan Barbot, charge de mission auprès du premier minis-tre pour la sécurité : Jean-Louis

□ Mort de la chanteuse de jazz Marie-Ange Damestoy. - Agée de trente et un ans, Marie-Ange Damestoy est mone merdi 17 septembre à l'hôpital de Bayonne. Après des études aux Beaux-Arts, Serbielle et Bob Sellers.

Chambon, conseiller pour la communication; Jean-François Gueul-lette, conseiller pour les relations avec le Parlement: Louis Joinet, conseiller pour la justice et les droits de l'homme ; Jean-Hervé Lorenzi, conseiller économique; Jean-Louis Reiffers, consciller pour l'éducation; Pierre-Louis Rémy, conseiller social; M= Joëlle Timsit, consciller diplomatique; MM. Jean-Paul Tren Thiet, consciller pour les relations avec les groupes d'études et de mobil sation. Le contre-amiral Patrick Lecointre est chef du cabinet militaire; M. Jean-Claude Gorichon est chef du cabinet.

► En échange de 150 F, vous pourriez vous offrir par exemple ces métroges : 2 fais 2,50 m de tissus ravissants à

30 F le mètre, donc 2 robes nouvelles... Et tout est à l'avenant : excitant, nouveau, libre, élégant. Oubliez enfin la contrainte des prix. la prétention des boutiques, etc.! Et venez rencontrer

"La Mode-Liberté" depuis 30 F le mètre 36, CHAMPS-ÉLYSÉES PARIS

La télématique du Monde : 3615 LEMONDE elle avait fait partie de la nouvelle vague des chanteuses de jazz en Le numéro du « Monde » France (d'Elisabeth Caumont à daté 20 septembre 1991 a été tiré à 519 642 exemplaires. Claire-Lise Vincent). Elle avait travaillé avec Bernard Lubat, Peio

2270.00

· · · · · ·

grand and a second

market and the

.......

tre Mari

To be the second of the addition Tartette ... . ars term 2017: 1 4 14 14 14 A STATE OF Party - In a live Med SERVICE OF THE SOURCE AND letters have been a properties. Continto in the e bei faft. Marie . The Armer was . A Car-THE THE SECTION STATE Batting ift ta te etilliauff and Merceller and all I whomat

2013-9 2111 - V > 21 年度事業 Ministra a contradente. 22 24 10 . . . 1700. THE e troping a suppression Di de Contra en de fante Mile on the same new langue Vastary on the to tracks the and the first of the last of t to parties the course course Respublication of the control of the Street the set of the set of the set 

A december 1. e gar wha Anartos ten tierte andefaut file efficient a proper de la the to dell' what we shall the Sees trance a termande . - Built State Best Letter of mining S LANCE NATUR AND EN CARACLE SPECIAL S patrone and the second second Cal Aira (R. Cal B) Bon (B) Cal de Paris Garage a to with paris Property of the Park of the Pa Personal Transfers of the Second Seco

part of access and access to the second of t the relative to the chart party. the contract of the contract o to be pour grant and a second ton commercial and a Court street and pu winding affage if & mother : gu éjargiasarthe factor que / on the the bigger of the case of the

Designation of the control of the co Many Co the William of Street Facel -16 1434 & Parties 47 C. A.PIE THEME